# 

Martes, 27 de agosto de 2024. Año XXXV. Número: 12.668. Edición Madrid. Precio: 2 €

CARITINA GOYANES Fallece a los 46 años de un infarto en su casa de Marbella 19 días después de enterrar a su padre EDUCACIÓN Cara a cara con los cuadernos Rubio 30 años después: "Lo que más odiaba era rellenar textos con huecos"



# España lidera ya el aumento de la inmigración por mar en la UE

Italia consigue reducir las llegadas un 65% en lo que va de año mientras la ruta a Canarias se dispara un 115%

El Gobierno admite que el otoño puede ser complicado, pero defiende que no hay un aumento de desembarcos

Sánchez inicia una gira africana para intentar que Mauritania, Senegal y Gambia admitan más devoluciones

POR RAÚL PIÑA, OLGA R. SANMARTÍN Y MARÍA ALCÁNTARA Paginas 8 v 9



Ciudadanos de Kiev se refugian, ayer, en el metro tras los intensos bombardeos rusos. DANYLO ANTONIUK / EFE / EPA

# Putin responde a la invasión de Kursk con bombardeos masivos

Lanza cientos de misiles y drones para dejar sin luz a Ucrania / Los dos bandos tratan de ganar posiciones ante una posible negociación

#### ALBERTO ROJAS

El terror ruso volvió a cebarse ayer con casi todas las capitales de regiones ucranianas, en el mayor bombardeo a larga distancia que se recuerda en represalia por los reveses en el fren-

te. Los objetivos eran, una vez más, civiles. El régimen de Vladimir Putin quiere imponer, por tercer año consecutivo, el frío y la oscuridad a millones de ucranianos machacando las centrales de generación de energía y las subestaciones de distribución. Mientras Kiev sigue reclamando más ayuda de Occidente, el líder ruso lo fía todo a una victoria de Trump, que suponga el fin de la ayuda estadounidense a Ucrania. PRIMER PLANO

#### Los barones del PP se conjuran contra el cupo catalán: «La igualdad es irrenunciable»

Firman un manifiesto ante el «momento de urgencia nacional» por el pacto fiscal con ERC POR ÁLVARO CARVAJAL Pág. 10

#### Los testigos declaran que Begoña Gómez en persona les pidió financiar su cátedra

#### G. PEÑALOSA / M. MARRACO

Los financiadores de la cátedra de la Universidad Complutenseque codirigía Begoña Gómez situaron ayer, en su declaración ante el juez Peinado, a la esposa de Pedro Sánchez como la persona que captaba los fondos. Página 12

#### El PSOE defiende la auditoría que cerca a Ábalos para «atajar» el 'caso Koldo'

Apoya la fiscalización interna impulsada por Oscar Puente y que critica el ex ministro

POR MARTA BELVER Página 10 y 11

# Edmundo González ignora a la Fiscalía chavista ante la falta de «garantías» procesales

El candidato opositor no acude a su citación pero el órgano del régimen le vuelve a convocar por seis delitos / Maduro intenta forzar el exilio del ganador de las elecciones por DANIEL LOZANO Pág 22

## PRIMER PLANO

UN MOMENTO DECISIVO EN LA GUERRA

La táctica de ambos bandos se centra desde hace meses en lograr una situación ventajosa de cara a una mesa de negociación. Zelenski juega la carta de usar la conquista de Kursk y Putin apuesta por una victoria de Trump

# LAS ESTRATEGIAS ANTE UN FUTURO ALTO EL FUEGO

Los soldados ucranianos, que este sábado celebraron su tercer día de la Independencia en guerra, libran su batalla a varios niveles. En el nivel táctico, los militares tratan de tomar posiciones o defenderlas ante un enemigo con el que comparten hasta el insulto que se lanzan unos a otros a voces desde las trincheras cercanas: «pidars» (maricones). En el nivel estratégico, el general Olexander Syrsky y su estado mayor analizan los ma-



pas y las imágenes por satélite para ver cuál es el lugar menos defendido por el enemigo para asestar el siguiente golpe. En el nivel operacional, Volodimir Zelenski viaja a cualquier capital europea para conseguir algo que aún no tienen. Han llegado algunos de los cazas F-16 prometi-

dos, pero necesitan modelos inflables de ese mismo avión como señuelo para repartirlos entre los aeródromos disponibles para confundir a los rusos. Se peina el mercado y se solicita la ayuda de algún aliado para que contribuya con su adquisición.

Todavía existe al menos otro nivel donde se juega esta guerra; el nivel político. Vladimir Putin lleva más de un año fiándolo todo a que una victoria del candidato Donald Trump. cercano siempre al presidente ruso, cierre el grifo de la ayuda estadounidense e imponga un alto el fuego «en las primeras 24 horas», al sugerir una «paz por territorios» que obligara a Ucrania a ceder a Rusia el terreno conquistado sobre todo durante las primeras semanas de la invasión. Pero el crepuscular Joe Biden renunció, dejó paso a Kamala Harris v los favoritismos se dieron la vuelta. Ucrania necesita la transfusión sanguínea que le llega desde Washington a modo de armas y munición.

Llegados a este punto, todo el mundo vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿cuando terminará la guerra? Todos los conflictos, sobre todo aquellos en los que no hay un ganador claro, acaban con los líderes de ambos bandos sentados a una mesa y este no será una excepción. En los dos años y medio de guerra que ya hemos visto, ha quedado claro que ninguno de

FUENTE: ISW

#### LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FRENTES





los contendientes es capaz de vencer por KO al otro. A Ucrania, por sí sola, no le llega para tumbar a Rusia, aunque sí ha demostrado una gran capacidad de resistencia y de crearle enormes problemas a Moscú. Por otra parte, el Kremlin tenía como objetivo tumbar el Gobierno Zelenski, terminar con el Estado ucraniano como lo conocemos y rusificar de nuevo el país de la mano de la represión y de algún títere en el poder como el ex presidente Viktor Yanukovich. Pero la realidad ha demostrado que Kiev puede resistir la agresión.

Por eso la palabra «negociación» ha sido pronunciada más en el último mes por ambos bandos que en el resto del conflicto, aunque sea sólo para negarla. Ambos se apresuran a conseguir una posición de privilegio ante esa posible mesa de diálogo.

En el ajedrez de la guerra, el movimiento de Ucrania entrando e invadiendo parte de la región de Kursk puede darle una baza de oro en un momento en el que sus opciones de mejorar su posición negociadora eran escasas. Se trata de la primera vez que un país invade una parte de una potencia nuclear y eso supone una humillación para Putin y sus líneas rojas, tan superadas desde el principio de la invasión que los aliados bromean diciendo que al rotulador del autócrata ruso se le acabó la tinta. Moscú respondió ayer con bombardeos masivos por toda Ucrania.

Putin ha insistido en que Rusia no va a negociar hasta que Ucrania abandone Kursk, pero... ¿No es eso ya algún tipo de negociación? Zelenski por su parte admite abiertamente que no piensan «permanecer» en ese territorio indefinidamente, sino que quiere usarlo para futuros intercambios. Kursk ha dinamitado, por ahora, los planes de Putin de ir a una paz dictada por él mismo, en los términos victoriosos de Rusia.

¿En qué estado afrontan ambos países este momento decisivo de la guerra? Kiev ocupa hoy unos 1.300 kilómetros cuadrados de Kursk, logrados en pocos días, por unos 90.000 kilómetros que Rusia invade en Ucrania, incluida la península de Crimea.

Ucrania ha sufrido un desgaste enorme desde que comenzó la invasión de Rusia, teniendo en cuen-

J. AGUIRRE / EL MUNDO



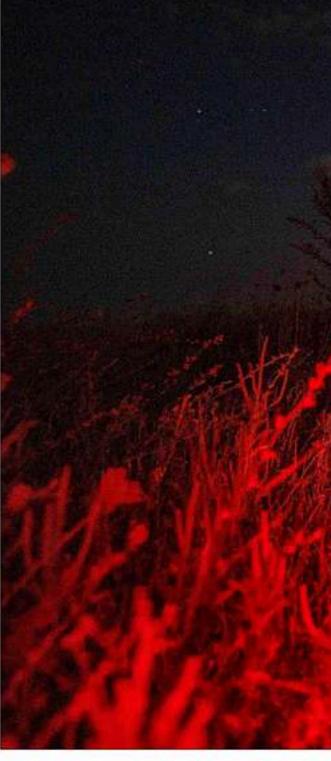

## PRIMER PLANO

UN MOMENTO DECISIVO EN LA GUERRA





Bombardeo ruso sobre casas civiles en Zaporiyia. KATERYNA KLOCHKO/EFE

Militar ucraniano prepara un dron suicida para atacar a los rusos. E. MALOLETKA / AP

ta además que ya soportaba un conflicto con los rebeldes separatistas del Donbás desde 2014 apoyados por Rusia. El nivel de destrucción en los 800 kilómetros de la línea del frente es observable desde el espacio. Una gran cicatriz de ciudades machacadas y campos llenos de cráteres se extiende desde la desembocadura del río Dnipro hasta la frontera con Kursk.

En medio de ese destrozo, no sólo se han resentido los campos del este del país, que representan el granero de Europa, llenos muchos de ellos de minas, proyectiles sin explotar, trincheras y trozos de metales contaminantes. Lo mismo sucede con las fábricas y las explotaciones mineras. Los misiles rusos acabaron con muchas industrias importantes los primeros días de la guerra. La reconstrucción de todo lo perdido por Ucrania en el plano material necesitaría un nuevo plan Marshall. Pero la reconstrucción de la salud mental y las heridas físicas llevará aún más tiempo. Unos seis millones de ucranianos aún permanecen refugiados en el extranjero, esperando el final para poder volver a pueblos y ciudades que, tal vez, ya no existan.

Hace unos meses Zelenski aseguró que los muertos ucranianos estaban en torno a los 
31.000, lo que significa que las 
bajas totales, sumando heridos, 
prisioneros y desaparecidos rondan los 130.000 y subiendo. En 
las grandes ciudades es común 
cruzarse con mutilados de guerra, militares con extremidades 
de titanio que siguen sirviendo 
en el ejército, aunque lo hagan 
lejos del frente.

En el caso de Rusia, las pérdidas no son menores. Claro que no suman los destrozos materiales de un país invadido, pero el esfuerzo económico y militar es considerable. El rublo ha perdido un 71% de su valor desde el 24 de febrero de

valor desde el 24 de febrero de 2022, un golpe al bolsillo de cualquier ciudadano ruso, que ha visto además cómo la censura y la represión se han adueñado del país, con el cierre además de aplicaciones y canales extranjeros. Pero el mayor problema para Rusia es la enorme pérdida reputacional: el régimen de Putin ha quedado desconectado de los países occidentales, agobiado por las sanciones y desabastecido de los principales contratos gasísticos con Europa, que suponían su gran alimento económico.

Ucrania además ha llevado la guerra a las refinerías y los almacenes de combustible, que arden durante días con pérdidas millonarias y han bajado hasta un 20% la producción de hidrocarburos rusos.

Putin está en busca y captura por crimenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional y, si quería evitar a la OTAN cerca de su frontera, ahora la tiene más presente que nunca con la entrada en la alianza de Suecia y Finlandia, dos países que siempre se habían definido como neutrales. Con Finlandia además comparte frontera. India, uno de sus apoyos iniciales de Moscú, le ha comprado petróleo a bajísimo precio pero está girando hacia Ucrania. Modi visitó la semana pasada a Zelenski para firmar acuerdos de colaboración. A Rusia le quedan Corea del Norte, como gran abastecedor de munición de origen soviético, y China, pero no ha obtenido grandes beneficios militares de esa relación.

El coste de la guerra para Rusia incluye un tercio de su antes prestigiosa flota del Mar Negro, hundida en su mayoría con drones navales, una buena parte de sus fuerzas blindadas (3.400 carros de combate perdidos según observación de fuentes abiertas), al menos 141 helicópteros de varios tipos y 123 aviones, entre los que destacan unos 40 bombardeos Su34, la columna vertebral de la aviación rusa, valorados cada uno en unos 35 millones de euros.

Para que nos hagamos una idea del desgaste que supone una guerra como ésta, cada minuto miles de bocas de cañón abren fuego en el frente. Un proyectil de 152 milímetros cues-

#### UCRANIA NECESITARÁ ALGO PARECIDO A UN PLAN MARSHALL PARA RECONSTRUIR CASI TODO EL ESTE DEL PAÍS

#### RUSIA HA PERDIDO CENTENARES DE MILES DE SOLDADOS, PERO EL MAYOR DAÑO ES EL REPUTACIONAL

ta unos 800 euros (el equivalente en calibre OTAN de 155 milímetros vale unos 3.000) y Rusia gasta unos 20.000 al día, aunque hubo momentos en los que llegó a los 60.000 balas de cañón al día, lo que supone un gasto de 48 millones de euros solo en ese concepto en 24 horas.

Las bajas rusas (heridos, muertos y desaparecidos), como país invasor, triplican a las ucranianas casi desde los primeros días y hay fuentes que las sitúan en 500.000. Las tácticas de asalto frontal de las tropas de la Zllenan los cementerios de Rusia sin que nadie proteste para conquistar unos cuantos villorrios destruidos en el Donbás.

# PRIMER PLANO

UN MOMENTO DECISIVO EN LA GUERRA



Los restos de un dron ucraniano derribado impactan contra un rascacielos de la región rusa de Saratov, cuando iba a atacar la base aérea de Engels. EFE

Putin vuelve a castigar a la población civil por sus reveses en el campo de batalla con bombardeos masivos a su industria energética para provocar cortes de electricidad permanentes

# RUSIA BUSCA UN INVIERNO SIN CALEFACCIÓN NI LUZ EN UCRANIA

#### ALBERTO ROJAS

El terror ruso volvió a cebarse ayer con casi todas las capitales de regiones ucranianas, en el mayor bombardeo a larga distancia que se recuerda. Los objetivos eran, una vez más, civiles. El régimen de Vladimir Putin quiere imponer, por tercer año consecutivo, el frío y la oscuridad a millones de ucranianos machacando las centrales de generación de energía y las subestaciones de distribución. Lo mismo hace con los sistemas comunes de calefacción, una infraestructura básica para no morir congelado en el helador invierno ucraniano.

Es la manera que tiene el Kremlin de castigar la resistencia de un país que no se doblega a sus deseos imperiales. Putin lleva intentando la misma estrategia (un plan del defenestrado general Sergei Surovikin) desde hace dos inviernos. Los rusos ya lo pusieron en marcha en Siria, pero en Ucrania las defensas antiaéreas, la ayuda europea y el trabajo de los equipos de conservación de la red eléctrica impidieron que Rusia se saliera con la suya, aunque se registran apagones habituales desde hace meses.

Ayer, terminado ya el día de la Independencia de Ucrania (justo lo que combate el autócrata ruso), los militares de la Zlanzaron más de 100 misiles y más de 100 drones Shaheed de origen iraní durante al menos cinco horas de ataque por toda Ucrania (15 de las 24 regiones). En el centro de la capital, las explosiones llevaron a decenas de miles de kievitas a volver a refugiarse en el metro, rememorando imágenes de los ciudadanos londinenses durante los bombardeos masivos del Blitz de la aviación de Hitler en 1940. En aquellos tiempos, el ministro nazi de propaganda, el infame Doctor Goebbels, dijo: «Sólo los bombardeos harán entrar en razón a los británicos. No se puede hablar con ellos hasta que no se les hayan roto los dientes». El mensaje de los propagandistas rusos habituales de sus televisiones públicas no dista mucho de éste.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reclamó la ayuda de sus aliados europeos. «Podríamos hacer mucho más para proteger vidas si la aviación de nuestros vecinos europeos trabajara junto con nuestros F-16 y junto a nuestra defensa aérea», insistió el presidente ucraniano en redes sociales. Kiev no entiende que EEUU y sus cazas derriben misiles iraníes cuando atacan Israel pero no lo hagan cuando sucede en Ucrania. Po-Ionia ha ofrecido sus baterías antiaéreas para derribar misiles que supongan una amenaza para su territorio y hagan blanco en el oeste de Ucrania, pero en Washington no lo tienen claro. Para justificarlo, el Gobierno de Varsovia aseguró que uno de estos misiles rusos atravesó su espacio aéreo, que también lo es de la OTAN.

Los blancos elegidos por los aviones y los submarinos de Putin, que son los que lanzan estos terrores tecnológicos como son los misiles de crucero y los misiles balísticos, incluían la presa de Kiev, al norte de la capital ucraniana. Uno de estos artefactos impactó contra su central hidroeléctrica. Otros, como por ejemplo en la ciudad de Odesa o Lutsk, cayeron en edificios residenciales sin

#### CENTRAL NUCLEAR

#### LA OIEA VISITA LA PLANTA DE KURSK POR LA PRESENCIA DE UN DRON

La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció ayer que iniciará hoy una visita a la central nuclear rusa de Kursk, tras la caída la pasada semana de un dron cerca de la planta y ante el peligro creado por la actividad militar en sus inmediaciones. «Dada la gravedad de la situación, mañana encabezaré personalmente la misión de la OIEA a la central nuclear de Kursk (KNPP). en la Federación Rusa», anunció Rafael Grossi, director general de esta agencia de la ONU, según informa la agencia Efe.

ACTIVIDAD MILITAR. En un comunicado emitido hoy, Rafael Grossi se refirió al «aumento de la actividad militar en las inmediaciones de la planta», ubicada en la región rusa de Kursk, donde Ucrania lanzó una ofensiva a principios de agosto. ningún interés militar o energético. En estos casos, el objetivo sigue siendo aterrorizar a la población.

De momento, la factura es de cuatro civiles muertos y decenas de heridos, pero serán más conforme vayan pasando las horas. Las aplicaciones de aviso de bombardeo, instaladas en los teléfonos de todos los ucranianos, no dejaron de llamar a la gente a que buscara refugio inmediato, algo difícil de asimilar en la Europa del siglo XXI, por mucho que llevemos dos años y medio de guerra.

Todos los cálculos occidentales sobre el arsenal de misiles rusos han fallado, porque ningún especialista esperaba que, a estas alturas de invasión, Moscú tuviera esa capacidad de lanzar ataques masivos cada poco tiempo. Sin duda, la capacidad de los almacenes de la Guerra Fría era mayor de la esperada, ya que la mayoría de este armamento es antiguo, poco fiable (algunos suelen caer en Rusia) y poco preciso (uno de ellos, que iba destinado a la presa de Kiev, cayó al agua en mitad del río Dnipro).

Este tipo de ataques son parte de la guerra asimétrica que inició el Kremlin contra Ucrania, cuyos aliados obligan a combatir a a Kiev con un brazo atado a la espalda. Ucrania tiene perfectamente identificados los aeródromos de los que parten los aviones que destruyen sus centrales y sus edificios, pero ni EEUU, ni Francia, ni Alemania, ni Reino Unido permiten atacarlos con el armamento entregado, lo que ofrece una gran ventaja a Moscú.

Kiev sí usa, en cambio, la nueva generación de drones explosivos creada por su propia industria, que ya alcanza a bases aéreas y refinerías rusas situadas a más de 1.000 kilómetros de distancia. Esta semana, varios aparatos rusos fueron destruidos en las pistas de Murmansk (Ártico), Volgogrado y, este mismo lunes, la base de Engels, de donde salen alguno de los bombardeos que lanzan estos misiles hacia Ucrania. Lo mismo puede decirse de las refinerias y tanques de combustible, columna vertebral de la economía rusa, atacados poco a poco por estos aparatos no tripulados cada vez más potentes y con más autonomía para adentrarse en la Rusia profunda.

Con su cinismo habitual, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró que el ataque con misiles al hotel Safir de Kramatorsk este fin de semana (que acabó con la vida de un empleado británico de la agencia Reuters e hirió a otros dos) «aún no está claro» y negó que detrás estuviera Rusia, porque Moscú «nunca ataca objetivos civiles». La realidad es que apenas quedan hoteles en funcionamiento en las ciudades situadas cerca del frente porque el régimen de Vladimir Putin los ha bombardeado casitodos, así como los restaurantes habituales de la prensa en esas zonas. Rusia nunca ataca a civiles, según Peskov, pero pulveriza ciudades enteras con sus bombas.

# Los domingos EL⊕MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# **OPINIÓN**

LA DETENCIÓN en Francia del dueño de Telegram reactiva el debate sobre la responsabilidad de lo que circula por los carriles digitales. Es un viejo asunto. Al principio de los tiempos las compañías telefónicas se encogían de hombros cuando las sociedades de autores las acusaban de permitir el tráfico ilegal de contenidos. Lo llamaban compartir, como ahora llaman hechos alternativos a las mentiras. Las compañías no son responsables de los crímenes que planean por teléfono algunos de sus usuarios; pero es obvio que tienen la obligación de facilitar las escuchas que ordena un juez. La idea de que Internet es un reducto al margen del Estado de Derecho es vieja y corrupta y debe combatirse. Ahora bien: para incluir entre los crímenes a la llamada desinformación lo primero que hay que hacer es cambiarle el nombre, porque es crimen en sí mismo la eufemística manera como desinforma. En segundo lugar, keep calm, a la manera del Economist: «Los peligros de la desinformación deben tomarse en serio. Pero son aún inciertos. Hasta ahora hay pocas pruebas de



Las mentiras fáciles no tienen mayor importancia

que la desinformación por sí sola logre influir en el resultado de unas elecciones. Durante siglos ha habido personas que han difundido informaciones falsas y personas que han querido creerlas. Sin embargo, las sociedades han hallado maneras de hacerles frente». Y. last but...: las mentiras fáciles no tienen mayor importancia. Que un imbécil diga que es negro el blanco que ha matado a un niño puede causar

trastornos, incluso graves, pero episódicos. Y por lo demás, vacuna sobre el imbécil. Ni Trump ni Sánchez, mentirosos extremos, ganan las elecciones por sus mentiras fáciles: hasta sus partidarios saben que mienten y rien con ellas. La desinformación realmente dañina, para acogerme ahora a su léxico, es que el ministro Albares diga: «No estamos para hacer de politólogos» cuando se niega a calificar de dictadura el régimen de Maduro. O que una vicepresidenta del Gobierno – aunque bien que inverosímil en sí misma y en su cargo- declare que el acuerdo entre los socialistas y los independentistas no es un concierto económico. Las respetables mentiras: siempre identificables por el aciago tufo de verdad que desprenden. Del mismo modo los periódicos, que celebran con una punta de histeria y resentimiento cualquier nueva anécdota del universo fake de las redes, que tan pobres los ha hecho. En tiempos, también las suyas eran mentiras difíciles. Pero se acabó. A fuerza de imitar a las redes no hanganado un solo lector y han perdido al que tenían. Aquel lector extinguido capaz de entender un lema que, a partes iguales de verdad y elegancia, dijera de su periódico: «Solo nosotros podemos mentir».



CONSIDERANDO EN FRÍO JORGE BUSTOS

#### Sueños de África, pesadillas de Europa

LA CRISIS migratoria no es una crisis porque si lo fuera sería pasajera y soluble. Tampoco es exactamente un problema, porque en tal caso tendría algo parecido a una solución. El deseo de cientos de miles de africanos de vivir como europeos no solo no va a remitir en los próximos años sino que va a intensificarse a medida que la llamada de la abundancia se propague por los rincones subsaharianos menos esperanzadores pero más tímidamente desarrollados. «¡No son pobres! ¡Todos llegan con teléfono móvil!», concluven los astutos sabuesos de las redes. Obvio: es en el móvil donde descubren cómo vivimos. Es esa pantalla que refleja nuestros desorejados postureos instagrámicos la que alimenta su sueño, hasta el punto de aceptar el peaje de la propia vida en el intento. Y son los que pueden pagar un móvil los mismos que pueden pagar el billete a la mafia del cayuco. Como ha explicado Ángel Villarino, la inmigración no se reduce a medida que despega una economía: es precisamente entonces

cuando se incrementa. Nadie engendra proyectos en un erial; nadie especula con el éxito cuando debe concentrarse en sobrevivir. Por eso la crisis migratoria no ha hecho más que empezar.

No hay muros suficientemente altos ni vallas con bastantes concertinas ni mares demasiado picados para desalentar el sueño europeo del africano. Y a cada vez más europeos la perspectiva de ese mestizaje forzoso les llena de una angustia tan comprensible como estéril: la historia de la humanidad puede reducirse al registro de sus migraciones, aunque nadie quiere verse involucionando de sedentario a nómada o de comerciante a soldado. El choque entre la esperanza de los países emisores y el miedo de los países receptores definirà el siglo XXI, como el choque entre los totalitarismos de masas y la democracia liberal marcó el siglo XX. Ya ha empezado a alterar el tablero político de la Unión. Y mientras los demagogos atizan la fobia al diferente que viene de fábrica en la especie, los depositarios más conscientes del proyecto comunitario -los que saben que la fisonomía de Europa cambiará pero aspiran a que el humanismo permanezca-replican fórmulas gastadas, ensayan la mano dura o renuncian a la gestión mientras se ensimisman en el tacticismo partidista. A este último supuesto pertenece el Gobierno español.

Es fácil saber qué no hacer ante la crisis migratoria. Conviene mantenerse tan lejos del buenismo (que traicionará la promesa de la integración) como del malismo (que seca la piedad que nos hace humanos). Lo que nadie sabe es qué hacer. Desviar el curso de la historia no es la clase de medida que incluye un programa electoral hacedero.

#### IDÍGORAS Y PACHI



ESTE VERANO, como todos los veranos, la inmigración es el principal problema y, pese al enunciado clásico del populismo—soluciones sencillas a problemas complicados—, la solución que ofrecen tampoco parece sencilla. Ni devoluciones en caliente, ni meterlos en barcos; ni siquiera mandar al Ejército a interceptar los cayucos de las mafias (lo que se lee en Telegram) parecen desenlaces sencillos; o consti-



tucionales. (Devolver a sus países de origen a los inmigrantes investigados por yihadismo es una vulneración de la presunción de inocencia). Sánchez se ha ido de gira por África para cerrar acuerdos con Mauritania, Senegal y Gambia y que actúen contra la inmigración ilegal. ¿Servirá para algo más además de que los mal pensados lo relacionen con el Africa Center de Begoña?

Algunos países de África han anunciado algo, que no destacará el Gobierno, que sin duda refrenará la inmigración a Europa en las próximas décadas. [Por si lo que les preocupa es la teoría del reemplazo]. Hace una semana, 17 países de África anunciaron que usarán energía nuclear en su transición ecológica, lo que aliviará las crecientes crisis eléctricas que sufre el

continente. Imaginen la combinación mortal –insolidaria– a la que la UE 2030 pretendía empujar a los africanos. Un población que crece –con su industria, su consumo, la mejora de la Sanidad–, obligada a sustentarse con molinillos y paneles solares. Ahora los países de África apostarán por una fuente de energía bonita, barata y limpia (recordemos que el año pasado la UE certificó que la energía nuclear es verde). África será cada vez más atractiva para producir, lo que atraerá inversiones que no sean mamarrachadas subvencionadas e improductivas como las que se impulsan desde Bruselas. Y esto hará que mucho talento (hay que tenerlo para lograr llegar a Europa en esas condiciones) decida quedarse en África.

Al final, lo que ha hecho Bruselas condenando a nuestra industria con los objetivos 2030 es lo mejor para impedir que los inmigrantes subsaharianos quieran venir a la Unión Europea. Parece improbable pero sería bonito ver cómo en algunas generaciones, los europeos se vean obligados a emigrar a África. [Otra cosa será que otros déficits refrenen el crecimiento que podría experimentar el continente]. O que acabemos siendo sus camareros—para eso hemos quedado—cuando vengan a gastar su dinero.

# **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR:

Francisco Pascual

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jonge Bustos Levre Iglesias, Silvia Român, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda, de San Luis, 25 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica

José Jesús López Gálvez

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A. DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

Pundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro

Sengio Cobos

# Ucrania necesita a Occidente para apuntalar su posición de fuerza

UCRANIA ha recuperado terreno y moral con una arriesgada ofensiva en Kursk que ha convertido a su ejército en el primero en marchar sobre territorio ruso desde la II Guerra Mundial, pero necesita a Occidente para apuntalar su nueva posición de fuerza.

La incursión –que provocó ayer una masiva represalia de Moscú con misiles y drones que golpeó a 15 de las 24 regiones ucranianas- otorga una nueva baza a Kiev de cara a una negociación que cada día parece más próxima y que, ahora más que nunca, requiere del firme compromiso económico y militar de sus socios europeos y

estadounidenses para resultar creible. Máxime cuando Vladimir Putin ha fiado la victoria al agotamiento de los aliados de Volodimir Zelenski Alemania ya recortó la semana pasada la ayuda a Kiev a la mitad en el marco de los recortes presupuestarios del Gobierno de coalición- y al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Ucrania conmemoró este fin de semana su tercer Día de la Independencia en guerra con algo que celebrar, después de meses de frustración por la falta de avances de sus tropas: la invasión de parte de la región de Kursk le otorga ahora un as en la partida contra Putin, al que ha infligido un humillante golpe de cara a la ciudadanía rusa al mostrarle incapaz de defender sus fronteras. Una línea roja que el propio presidente ruso había trazado amenazando con utilizar armas nucleares si se rebasaba,

La ecuación «paz por territorios» con la que se venía especulando en los últimos meses y que asumía que Ucrania tendría que ceder a Rusia la Crimea y el Donbás ocupados a cambio del fin de la guerra ha saltado por los

aires con el ataque relámpago a Kursk: ahora supondría que, en caso de alto el fuego, Kiev se quedaría también con los 1300 kilómetros de región rusa que ha invadido en pocos días.

El viento de la política internacional tampoco sopla a favor del autócrata ruso, que confiaba en la inevitable victoria de un Trump que promete cortar la ayuda a Zelenski y que, sin embargo, ha visto cómo la llegada de Kamala Harris –atlantista y partidaria acérrima de Ucrania-ha dado la vuelta a las encuestas, colocando a la demócrata tres puntos por delante de su rival republicano.

La guerra dura ya dos años y medio que han

La invasión de la región rusa de Kursk otorga a Kiev una baza negociadora que requiere el compromiso de sus aliados

El apoyo militar a Ucrania allanará una paz justa y duradera que sirva para disuadir a Putin de lanzar otra agresión imperialista

> dejado clara la imposibilidad de que ninguno de los bandos logre una victoria absoluta. Por eso tanto Kiev como Moscú -cuyas bajas triplican a las ucranianas y, según algunas fuentes, alcanzan las 500.000-se están apresurando para conseguir una posición de privilegio ante una posible mesa de diálogo.

> Kursk ha dinamitado, por ahora, los planes de Putin de dictar las condiciones de paz en sus términos. Una ocasión de oro para que Kiev refuerce su posición de cara a una paz justa que sirva para disuadir a Putin de lanzar en el futuro una agresión imperialista en el interior de las fronteras de Europa. Una amenaza real ante la que la UE, que se juega en esta guerra la defensa de su modelo de democracia liberal v sus valores, necesita blindarse.

#### VOX POPULI



JUAN C. MONEDERO

#### Cínico apoyo al régimen de Maduro

◆ El cofundador de Podemos ha reaparecido junto a Nicolás Maduro para dar por buena la victoria fraudulenta del oficialismo, pese a que las actas han dado un claro triunfo a la oposición. Además, ha defendido con cinismo «la democracia y las instituciones» de la dictadura venezolana.



KILIAN JORNET

#### Desafía el límite de lo posible en los Alpes

♠ El atleta catalán, de 36 años, ha completado ya la subida a 51 picos de más de 4.000 metros en los Alpes en solo 12 días, una proeza que pulveriza todos los récords anteriores, desafía el límite de lo que es humanamente posible y cuyos datos serán empleados para una investigación científica.



DARA KHOSROWSHAHI

#### Multa millonaria a Uber por los datos

Países Bajos ha multado a la plataforma Uber -de la que es CEO-con 290 millones de euros por transferir durante más de dos años a EEUU datos personales de sus conductores europeos sin proteger adecuadamente su privacidad. La compañía ya ha puesto fin a la práctica sancionada.



IVAN CORRETJA

#### Reivindica el tenis adaptado de pie

♠ El representante de deportistas y hermano del ex tenista Álex Corretja, que es campeón del mundo de tenis adaptado de pie, reivindica hoy en nuestras páginas que esta modalidad se incorpore a los Juegos Paralímpicos, en los que ahora solo es posible participar en una silla de ruedas.

#### RICARDO



# ESPAÑA

# La ruta canaria, la que más crece

 España lidera ya el aumento de la inmigración por mar en la UE
 Sánchez viaja a África augurando un otoño migratorio caliente . Quiere mejorar las devoluciones y firmar más acuerdos de migración circular

#### RAÚL PIÑA / O. R. SANMARTÍN / MARÍA ALCÂNTARA MADRID

El presidente Pedro Sánchez emprende entre hoy y el jueves una gira por Mauritania, Gambia y Senegal para tratar de frenar la crisis de cayucos a Canarias firmando más acuerdos de migración circular y mejorando el funcionamiento de las devoluciones. Fuentes del Gobierno admiten que hay por delante un otoño complicado y caliente. España ya supera a Italia como gran reto migratorio de la UE porque lidera el aumento de la inmigración irregular por mar. Canarias es el destino de la ruta marítima que más ha crecido en 2024, según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que en su último informe apunta a un cambio en los flujos migratorios: en lo que va de año se han frenado un 65% las travesías clandestinas hacia Italia al tiempo que se han disparado un 115% las llegadas a las costas canarias.

La crisis migratoria amenaza con agravarse precisamente cuando van a cumplirse 30 años desde la llegada, el 28 de agosto de 1994, de la pri-

#### Las llegadas a Canarias suben un 115% y bajan un 65% en Italia

#### El Gobierno defiende que no hay aumento de desembarcos

mera patera a Canarias, que supuso el estreno de una vía, la llamada Ruta Atlántica de África Occidental. que alcanzó cifras muy altas durante 2006, luego permaneció durmiente y volvió a activarse en 2020 para batir todos los récords en 2023 con 39.000 llegadas. 2024 va camino de superar esta cifra. Los gobiernos central y canario estimaron a principios de verano que de aquí a diciembre podían llegar hasta 70.000 personas, que se sumarían a las más de 23.500 contabilizadas hasta ayer, hasta superar las 90.000.

En el Gobierno argumentan que

6.175

4.450

2010

28.846

11.043

5.003

2.244

2009

las llegadas se han ido ralentizando desde febrero, cuando se produjo la visita de Sánchez y la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, a Mauritania, donde prometieron ayudas por más de 500 millones de euros.

Fuentes del Gobierno se aferran a que el total de migrantes entre julio y diciembre de 2023 fue de 33.148, mientras hubo 24.898 entre enero v iulio de 2024, con el fin de exponer que ha habido un descenso en las llegadas pese a que la mayoría de los datos de organizaciones y ONG hablan de un aumento creciente. También recalcan que las embarcaciones llegadas a Canarias eran 120 en enero, mientras que en julio son sólo 20.

Los datos de Frontex hasta el 31 de julio muestran que, mientras las llegadas de inmigrantes en situación irregular a las costas italianas por la Ruta del Mediterráneo Central la más potente y que llega hasta Italia y Malta-han caído un 65%, el número de sin papeles interceptados en la ruta canaria se ha disparado un 154%. Se convierte así en la ruta marítima que más ha crecido y la que más quebraderos de cabeza está dando a la agencia europea, que advierte de que «continúa registrando inéditos números de detenciones» de personas, procedentes sobre todo de Malí, Senegal, Marruecos y Mauritania.

El informe de Frontex apunta a un descenso generalizado de un 36% en todas las llegadas a la UE. Además de la caída en la ruta italiana, bajan un 1% las interceptaciones en la Ruta del Mediterráneo Occidental (la que llega a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Ceuta y Melilla) y caen un 75% las de la Ruta terrestre de los Balcanes Occidentales. 170.664 Por el contrario, aumentan un 57% la Ruta del Mediterrá-

45.298

11.830

2.609

2013

4.057

4.689

276

2014

153,946

5.740

874

2015

64.261

5:103

1.467

2011

15,151

3.558 4.370

2012

neo Oriental (a Grecia, Chipre y Bulgaria) y un 195% la Frontera Terrestre Oriental (a Estonia, Finlandia, Hungría o Polonia).

> Estos datos coinciden con los de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que tiene la estadística actualizada a día de ayer: entre el 1 de enero y el 25 de agosto, se han registrado 23.571 llegadas en la Ruta Atlántica de África Occidental hacia Canarias, lo que representa un aumento del 115% en comparación con las llegadas registradas durante el mismo periodo del año pasado, cuando 10.979 migrantes alcanzaron las costas del archipiélago.

> > La ruta a Italia tiene más llegadas en términos brutos que la canaria, pero se ha contenido bastante mientras que la segunda sigue disparada y es, además, la más mortifera (4.808 fallecidos hasta mayo, el 95% del total de muertes registradas). El año pasado por estas fechas,

Italia nos cuatriplicaba en entradas y ahora sólo nos duplica. Los datos oficiales del Ministerio del Interior italiano muestran 39.566 llegadas entre el 1 de enero y ayer, una cifra que contrasta con los 112.494 migrantes que se registraron en el mismo periodo de 2023. Es decir, una caída del 65%, aunque Italia está pasando un agosto peor que el nuestro, con hasta 3,000 llegadas en 24 horas, que le ha llevado a pedir ayuda a las ONG para que haga rescates múltiples de inmigrantes, aun contra sus propias normas.

¿Cómo ha conseguido Italia reducir las cifras? Frontex dice que «por las medidas preventivas tomadas por las autoridades de Túnez y Libia para disuadir de las actividades de los traficantes». Por estos dos países entra el 95% de los que usan esta vía, sobre todo migrantes procedentes de Bangladesh, Siria y Túnez.

Bien es cierto que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha tenido mucho más respaldo que España por parte de Europa en la lucha

contra la inmigración clandestina. En el último año, con el apoyo de la CE, ha firmado un acuerdo con Libia y Túnez para que estos países hicieran de freno de los inmigrantes y no les dejaran salir. La propia Von der Leyen prometió en Túnez 1,000 millones a cambio de que las autoridades vigilaran mejor sus costas.

Meloni, que llegó al Gobierno en octubre de 2022 prometiendo convertir África en una de sus prioridades políticas, ha puesto en marcha un programa para la cooperación con este continente, el Plan Mattei, que cuenta con 5.500 millones de euros en créditos y garantías. Además de llegar a declarar en abril de 2023 el estado de emergencia migratorio (una medida que el PP le ha pedido al Gobierno de Sánchez), el país transalpino ha puesto en marcha todo tipo de iniciativas de desarrollo industrial y social, como la construcción de un gran centro de formación sobre renovables en Marruecos, renovación de escuelas en Túnez, inver-

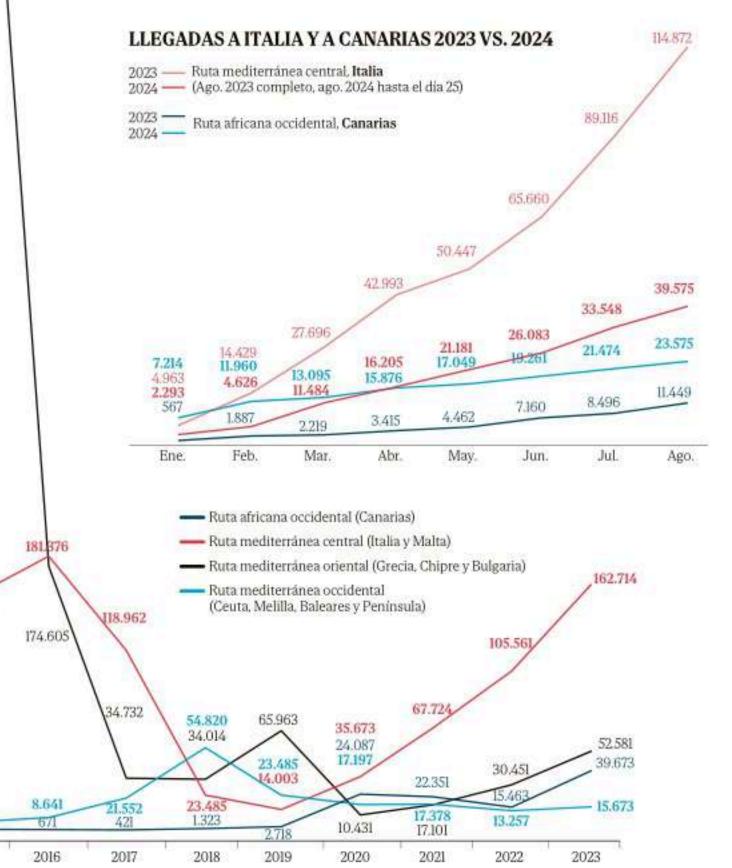

# **ESPAÑA**

siones en hospitales en Costa de Marfil, apoyos a la agricultura en Egipto, proyectos hídricos en Túnez y en la República del Congo, mejora de las universidades en Etiopía...

Además, el pasado febrero ratificó un acuerdo con Albania para que este país se quedara con parte de los inmigrantes que Italia rescata en el Mediterráneo. A finales de marzo, Roma publicó una licitación para gestionar tres centros en el país balcánico con capacidad para albergar a 1.000 personas bajo la jurisdicción italiana.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha ironizado con esta medida. «Italia paga a Albania y ellos colaboran. Pero ¿a dónde los llevamos desde Canarias?», ha afirmado, antes de denunciar que «Europa no se está tomando en serio este asunto». En opinión de Clavijo, «las relaciones de Europa» con algunos de los países del Sahel «no pasan por su mejor momento». Estos países reclaman programas de desarrollo, como se están poniendo en marcha desde Italia en educación, agricultura, sanidad o agua. Sí ve como un avance que haya un despliegue diplomático y que España visite los países africanos.

El mensaje que va a llevar Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal es que no están solos y se va a seguir cooperando y reforzando la cooperación con ellos. Porque la filosofía de España en esta materia es actuar en



CEUTA TAMBIÉN PIDE AYUDA. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, volvió a pedir ayer «socorro» al Gobierno ante la «enorme presión» migratoria en la ciudad, donde centenares de jóvenes intentan entrar a nado desde Marruecos.

origen y reforzar la cooperación en los países de origen y tránsito.

Por eso se van a firmar con Mauritania y Gambia acuerdos de migración circular, similares a los que ya hay suscritos con Senegal. Se trata de pactos que contemplan la necesidad de mano de obra de las empresas españolas y la demanda de los inmigrantes para poder venir a España a trabajar, con contrataciones en origen y posterior retorno. Por ejemplo, en la agricultura o en la conducción. El pasado junio, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció durante su visita a Senegal una inyección económica de 180 millones de euros en cuatro años destinados a proyectos de formación y empleo para dar salidas a los jóvenes y evitar que se busquen un futuro mejor emigrando fuera. Estos 180 millones de euros se suman a los 310 millones que el Gobierno ya prometió en febrero a Mauritania (200 para fomentar la inversión de empresas españolas, 60 para proyectos de desarrollo y 50 para cooperación financiera) y a los 210 millones que Von der Layen ha comprometido también para este país. La suma, 700 millones, queda lejos en todo caso del presupuesto de 5.500 millones desplegado por Italia.

Por otro lado, el Gobierno quiere mejorar las devoluciones de migrantes, porque, si bien es una cuestión presente en los acuerdos firmados con estos tres países africanos, y por tanto hay margen jurídico, en el Ejecutivo entienden que se puede profundizar y mejorar, por lo que será otra de las cuestiones a tratar en las reuniones que mantendrá Sánchez con los líderes de estos países.

Fuentes del Ejecutivo admiten que hay por delante un otoño complicado y caliente. Señalan que se están poniendo todos los servicios del Estado para intentar controlar la situación en Canarias y que no haya una situación de más emergencia. Por eso admiten que siempre es posible y necesario hacer más.

No en vano, el 72% de las llegadas de la inmigración ilegal a España se ha producido por Canarias, según la OIM. La creciente inestabilidad en el Sahel desde 2020 y los golpes de Estado que se han extendido por el cinturón del continente africano, sumados a las repercusiones sociales de la crisis política en Senegal, han hecho reaparecer los cayucos en la ruta canaria.

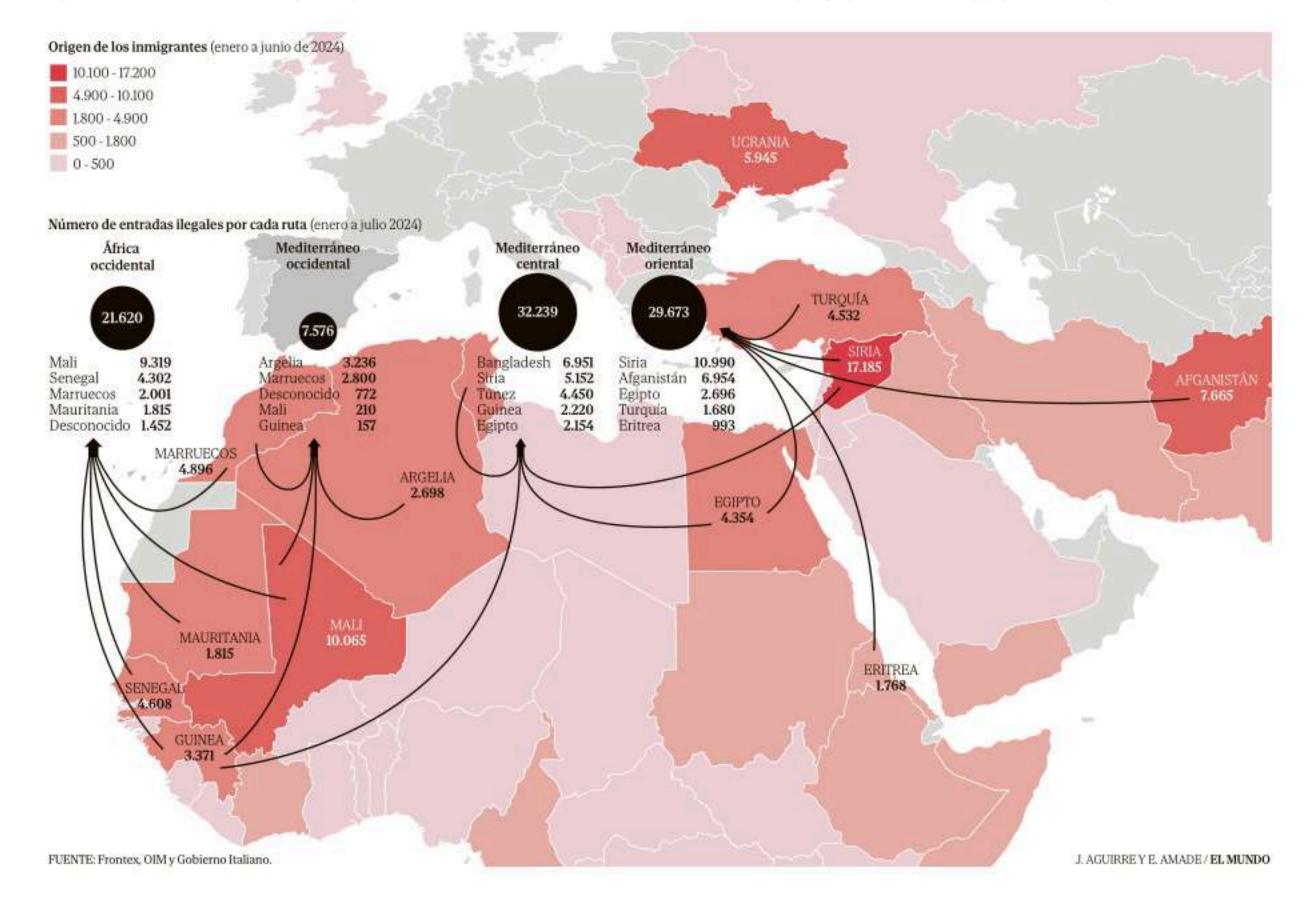

# ESPAÑA

# El PP asedia con un cierre de filas el cupo catalán

Los 11 barones crean un frente en la defensa «irrenunciable» de la «solidaridad»

FITCH RESPALDA QUE PERJUDICARÁ

agencia de calificación

norteamericana Fitch

advirtió en un informe

publicado el viernes de

acordado entre ERC y el

perjudicará al resto de

MÁS RICA. «Cataluña

también reduciría su

contribución neta a los

ción con otras regiones.

La región actualmente

contribuye más de lo

que recibe porque es

más rica», dice.

fondos de compensa-

que el pacto fiscal

PSC beneficiará a

comunidades del

régimen común.

Cataluña, pero

INFORME. La

#### ÁLVARO CARVAJAL MADRID

Cuando todavía una buena parte de los españoles se encuentra apurando las vacaciones y los partidos estiran el letargo veraniego antes de empezar el nuevo curso político, el PP sorprendió ayer al Gobierno con un golpe encima de la mesa. Los 11 presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP suscri-

bieron un manifiesto conjunto contra un concierto fiscal para Cataluña, La maniobra constata que Alberto Núñez Feijóo se lanza con todo y -lo más importante-contodos, una vez que ha embarcado al partido en pleno en la estrategia que determinará los próximos meses de la oposición: asediar por completo a Pedro Sánchez para desbaratar que Cataluña tenga una financiación con «privilegios» y un cupo a la vasca.

El PP se ha querido adelantar a la vuelta del Gobierno a la actividad plena con ese pronunciamiento conjunto en favor de la «igualdad» y la «solidaridad» entre españoles. La rotun-

didad de los barones contrasta con las erráticas explicaciones que salen del Gobierno. Primero calló durante semanas, luego negó que fuera un concierto fiscal y al día siguiente trató de calmar a ERC diciendo que sí cumplirá «al cien por cien», cuando el partido independentista amenazó explícitamente con retirarle el apoyo en el Congreso si no lo hacía.

Ante todo, el valor del manifiesto de los 11 barones del PP está en la expresión de unidad y su fuerza la tiene por hacerse en nombre de 11 administraciones que gobiernan al 70% de los ciudadanos. Es decir, que el

> el Gobierno se enfrenta a 11 comunidades autónomas si cumple con el compromiso suscrito con ERC para alumbrar una «financiación singular» para Cataluña, haciendo imposible pactar un cambio en el sistema para el resto. Además, las regiones gobernadasporel PSOE andan agazapadas, vigilantes y molestas ante cualquier paso que se dé en favor de un cupo catalán y de un modelo que vaya en detrimento de todas las demás. Castilla-La Mancha y Asturias ya elevaron la voz cuando pudieron leer la literalidad del pacto PSC-ERC.

peso político es que

Feijóo ha logrado un cierre de filas en

pleno dentro del PP para esta nueva fase de oposición. El primer año de legislatura giró en torno a la amnistía. Esa batalla ya está amortizada, aunque queda por presentar –en septiembre– el recurso de inconstitucio-



Feijóo saluda ayer a los miembros del Comité de Dirección del PP, celebrado en su sede nacional. PP / TAREK

nalidad. Ahora se pasa de pantalla y se abre un frente más fácilmente comprensible por los ciudadanos: la defensa de la solidaridad y la igualdad entre todas las comunidades del régimen común. Pues la financiación autonómica implica hablar de educación, sanidad y servicios sociales. Es decir, de las escuelas de los hijos, del médico de los mayores o de la atención asistencial en otros tantos ámbitos. El PP va a pasar de hacer oposición con el concepto etéreo de justicia con la amnistía a las cosas del comer y que los ciudadanos utilizan en su día a día. La transversalidad de este asunto es tal que hasta en la propia izquierda hay una fuerte preocupación, como se ha visto internamente ya en el PSOE y Sumar.

Por todo ello, el PP ha irrumpido con su ofensiva. Ahora ha sido el manifiesto y el próximo 6 de septiembre se celebrará una cumbre entre Feijóo y los 11 presidentes autonómicos, Los 11 presidentes del manifiesto gobiernan al 70% de los españoles

#### Génova: este tema es la «prioridad absoluta» del nuevo curso

en Madrid. La defensa de la «solidaridad fiscal», la «igualdad de los españoles» y la «protección de los servicios públicos» es la «prioridad absoluta» del PP para el nuevo curso.

La conjura popular sortea por ahora el espinoso asunto de los criterios para configurar el nuevo modelo de financiación. Todas las regiones tienen sus propias ideas y hay discrepancias. Sin embargo, Feijóo ha buscado que el «frente común» pivote desde el objetivo -garantizar la igualdad y la solidaridad-y no desde el cómo conseguirlo. Por eso el PP aún no entra a proponer un sistema concreto. Ya las autonomías populares expresaron a este diario hace unos días que la responsabilidad de convocarlas y de plantearles un modelo, así como de liderar la negociación, corresponde al Gobierno. Entretanto, el PP garantiza que «no hay fisura ni la va a haber», aunque el Ejecutivo trate de dividirles, y que tampoco nadie va a emprender un camino por su cuenta para negociar bilateralmente.

El manifiesto supone calentar la cumbre de barones trazando sus lineas. Así se dice en el manifiesto: «El objeto de este encuentro es abordar este momento de urgencia nacional y empezar a articular una respuesta democrática en todos los ámbitos a nuestro alcance, consensuada entre

# El PSOE guarda silencio sobre el aviso de Ábalos

Fuentes del partido defienden la auditoría de Puente para «atajar» el 'caso Koldo'

#### MARTA BELVER MADRID

La dirección del PSOE no ha vuelto a hablar de José Luis Ábalos desde que tomó la decisión de abrirle un expediente de expulsión por su «responsabilidad política» en el caso Koldo. La respuesta recurrente es que el hoy diputado del Grupo Mixto, que sigue sin estar imputado en la trama de cobro de comisiones por la compra de mascarillas que tuvo como epicentro el Ministerio de Transportes que él dirigía, «ya no está en el partido».

Tampoco entran ahora a valorar la amenaza velada de quien fuera el hombre fuerte de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como en la cúpula de Ferraz después de que una auditoría interna encargada por quien ostenta en la actualidad esa cartera, Óscar Puente, lo haya señalado como la persona que dio la orden directa para la realización de los contratos que se están investigando. «Lo que tenga que venir, vendrá», advertía el político valenciano a EL MUNDO en decla-

raciones publicadas este domingo, dando a entender que podría replantearse su postura con sus ex compañeros tras «mucha caballerosidad».

Fuentes socialistas consultadas por este periódico defienden la fiscalización interna sobre la actuación de Ábalos y sus colaboradores en la compra de mascarillas, que se ha realizado en paralelo al procedimiento judicial que sigue abierto, porque entienden que actúa de cortafuegos, «Lo que se está haciendo es atajar lo que pasó, de manera contundente y con luz y con taquígrafos», apuntan sobre un informe que ha llevado a la destitución del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, que permanecían en sus cargos desde 2018 y que fueron imputados por la Audiencia Nacional en julio.

La Ejecutiva Federal exigió a quien había sido su secretario de Organización que entregara el acta de diputado tras la detención de Koldo Gar-





las comunidades autónomas y de la máxima firmeza». Y lo hace ante un concierto catalán del que alerta que es un «intento ilegítimo de modificar» la Constitución y el modelo de Estado «por la puerta de atrás». «La igualdad y la solidaridad son principios irrenunciables de nuestro ordenamiento constitucional y nuestro Estado autonómico», dice el manifiesto. Así, se advierte de que «excluir» a Cataluña de la «caja común» apunta «a la línea de flotación» que articula ese mismo sistema de financiación.

«Creemos en la particularidad de cada comunidad autónoma, pero no en la desigualdad y la insolidaridad». Para los presidentes del PP, el sistema que nacería con el pacto PSC-ERC quiebra el modelo de la Constitución para «destruirlo y sustituirlo» por otro «confederal asimétrico», donde «algunos negocian bilateralmente con el poder central prebendas y tratos de favor al margen del modelo común».



#### INMA LIDÓN VALENCIA

El pacto firmado por el PSOE con ERC para la «financiación singular» de Cataluña tiene una lectura menos crítica desde algunos grupos políticos cuyos votos resultarían imprescindibles para que el Gobierno tuviera el respaldo del Congreso a esta nueva fórmula de concierto fiscal. Compromís es uno de ellos y concibe este acuerdo como una «oportunidad» para la Comunidad Valenciana.

«Entendemos que es una oportunidad porque se ha abierto el melón. Que se genere debate es positivo y los votos de Compromis serán esenciales. Ahora tenemos la capacidad de negociar para que la infrafinanciación valenciana se acabe. Sin solución para el problema valenciano no habrá reforma de la financiación», aseguró la diputada Águeda Micó en una entrevista en la radiotelevisión valenciana À Punt.

Micó reconoció que el PSOE no ha iniciado conversaciones con la coalición valencianista, que no cree que rompa el principio de igualdad. «Lleva roto desde 2014. Si se rompiera España, lo estaría desde entonces. Los cupos no son un mal sistema, podrían estar sobre la mesa para avanzar en un modelo federal, pero lo que pedimos es que haya un sistema que no genere desigualdades», reclamó.

¿Está preparada la Comunidad Valenciana para exigir un concierto como el catalán? «Estaríamos abiertos a estudiar todas las fórmulas y también a negociar un concierto económico responsable para la Comunidad Valenciana. Es algo que podría estar sobre la mesa», aseguró. Eso sí, dejó claro que antes debería solucionarse la losa que ha dejado la infrafinanciación «para que fuera viable».



El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, saluda al mayor Josep Lluís Trapero. QUIQUE GARCÍA / EFE

# Illa sitúa al mayor Trapero al mando de los Mossos

Será director general y Sallent es relevado como jefe policial

#### GERARD MELGAR BARCELONA

«Un nuevo tiempo con liderazgos renovados tras una etapa agotada». Así resumió ayer la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, la profunda reestructuración de su Departamento y de los Mossos d'Esquadra, en la que sobresale la figura del mayor Josep Lluís Trapero como nuevo director general de la Policía en sustitución de Pere Ferrer y que llega tras el fracaso a la hora de detener a Carles Puigdemont en su anunciado regreso a Cataluña el pasado 8 de agosto.

El nombramiento de Trapero como jefe político del cuerpo fue el golpe de efecto con el que el ahora president Salvador Illa acaparó todos los titulares del anodino debate entre los candidatos a las elecciones del 12-M que TV3 emitió cuatro días antes de los comicios.

Con esta designación, el jefe del Gobierno catalán busca un golpe de timón al funcionamiento interno del cuerpo, sometido en los últimos años a no pocas injerencias políticas. Una intromisión que se hace evidente en la propia figura de Trapero, elevado al altar del star system del procés en 2017 y arrinconado después al ejercicio de tareas burocráticas.

La concatenación del atentado terrorista del 17 de agosto de aquel año y el referéndum de autodeterminación ilegal de octubre convirtió a Trapero en uno de los rostros más reco-

#### Parlon renueva la consejería porque «se ha agotado una etapa»

nocibles de una Cataluña inmersa en un statu quo de alto voltaje. Pero erigirse en icono pop, con camisetas con su efigie, acabó por ser contraproducente para quien debía cumplir la orden de impedir la consulta organizada por sus superiores políticos. Medio año antes del 1-O, Trapero fue nombrado major de la policía catalana, el rango jerárquico permanente y más alto del cuerpo. Tras su destitución como comisario jefe en aplicación del artículo 155, fue restituido en noviembre de 2020, después de la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional, donde fue juzgado por su papel durante el referéndum.

El mayor duró un año como comisario jefe de la policía catalana en esta segunda etapa, ya que el conseller de ERC Joan Ignasi Elena lo sustituyó por Josep Maria Estela para «abrir una nueva etapa». El entorno de Trapero apuntó a «injerencias políticas» como causa de su relevo.

En su comparecencia, Parlon también anunció ayer el cese del comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, cuyo cargo será ocupado por Miquel Esquius, y de la comisaria Rosa Bosch como número dos de la jefatura, que será sustituida por Alicia Moriana. Esquius ya ocupó el mando operativo entre 2018 y 2019.



cía, que había sido su mano derecha en el Ministerio, pese a reconocer que contra él no había «ningún reproche penal». El hasta entonces «disciplinado» afiliado se negó a dejar su escaño poniendo en jaque a un apa-

rato del que él llegó

El ex a ser un miembro

ministro de esencial.

Transportes Han pasado seis

Transportes José Luis Ábalos. J. BARBANCHO Han pasado seis meses desde entonces y Ábalos sigue suspendido cautelarmente de mili-

tancia y con un expediente disciplinario abierto por no acatar las órdenes de la dirección que probablemente terminará en su expulsión. Según confirman en Ferraz, la Comisión de Ética y Garantías no ha resuelto aún el recurso interpuesto por el ex ministro por el hecho de que se le diera la instrucción de dimitir, en el que argumentó que no estaba inmerso en un procedimiento penal ni había sido llamado a juicio oral, que son los límites que establecen los Estatutos del partido para aplicar este castigo.

Pese a aquella polémica, el ex número tres de Ferraz había asegurado que no tenía «ninguna manta» de la que tirar y que no era una «bomba de relojería». Ahora advierte que se le ha hecho «una investigación paralela y subjetiva que no tiene sentido ni precedentes en España contra alguien de un mismo partido político», que es algo que «ni siquiera» hizo él contra el PP por el accidente del Alvia y que está deseando que se le dé la oportunidad de explicarse porque no tiene «nada que esconder».

La auditoría realizada por el Ministerio de Transportes a instancias del también socialista Óscar Puente detalla que el 20 de marzo de 2020 Ábalos firmó con sólo 38 minutos de diferencia sendas órdenes para comprar primero cuatro millones de mascarillas y después ocho millones que terminó suministrando Soluciones de Gestión, la empresa que está en el epicentro de la trama Koldo. Esta doble autorización lo situaría como una pieza clave de la corrupción que se está investigando en la Audiencia Nacional ya que, según las conclusiones del informe, «estaría más relacionada con la oferta existente que con las necesidades» de adquisición.

Desde su nuevo escaño en el gallinero del Congreso, el hoy diputado del Grupo Mixto había votado hasta ahora alineado con el PSOE en todas las cuestiones trascendentes para su ex partido, desde la Ley de Amnistía hasta la renovación del Consejo General del Poder Judicial pactada con el PP. Incluso ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa para multar a los clientes de la prostitución y a los proxenetas pese a que cuando se planteó este debate en la anterior legislatura él advirtió internamente que era un «error» porque afectaba a «un tema de moralidad».

# **ESPAÑA**







Leticia Lauffer, de Wakalua. BERNARDO DÍAZ



El consejero delegado de Reale, Ignacio Mariscal. B. DÍAZ

# Begoña Gómez se implicó en persona en captar fondos para su cátedra

Dos de sus financiadores explican al juez que les contactó para pedirles patrocinio

#### GEMA PEÑALOSA MANUEL MARRACO MADRID

Los financiadores de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía Begoña Gómez rechazaron ayer ante el juez Juan Carlos Peinado cualquier irregularidad en sus intervenciones aunque han situado a la esposa de Pedro Sánchez como la persona que captaba los fondos.

Así lo expuso el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, a preguntas del instructor. Mariscal aseguró que Gómez fue quien contactó con él a través de terceras personas, concretamente un corredor de seguros, para mantener un encuentro, según precisan fuentes jurídicas. Fue a través de una llamada telefónica cuando el consejero de Reale Seguros, de acuerdo con su testimonio, supo que la esposa del presidente del Gobierno tenía interés en conocerle. Era julio de 2020. La cita se produjo en septiembre de ese mismo año y Begoña Gómez le solicitó financiación asegurándole que la cátedra se iba a realizar.

La esposa de Pedro Sánchez siguió el mismo itinerario con el subdirector de la Fundación la Caixa, Marc Simó, con la salvedad de que los contactos con la entidad ya estaban trazados desde el año 2018 cuando Gómez coincidió con miembros de La Caixa, expuso ante el magistrado, en un encuentro sobre pobreza infantil inaugurado por Pedro Sánchez. Los lugares comunes entre ambos patrocinadores pasan por que Begoña Gómez se implicó personalmente para conseguir los fondos y que lo hizo siempre con su marido ya en La Moncloa.

Siempre atrajo los patrocinios dando por hecho que la cátedra se iba a realizar y que tenía el aval de la Universidad Complutense, según la versión que ambos financiadores han dado al juez en su comparecencia en calidad de testigos. Tanto Reale Seguros como La Caixa inyectaron en el proyecto 15.000 euros anuales desde 2020 hasta que el pasado mes de febrero, Reale decidió dejar de patrocinar la cátedra porque según ha revelado Mariscal «no se daban las circunstancias necesarias».

Respecto al alumnado que tenía la cátedra, Simó y el consejero delegado (CEO) de Juan Carlos Barrabés, Luis Miguel Ciprés, tuvieron baile de cifras. Mientras que el primero aseguró que la cátedra tenía 250 alumnos anuales, Ciprés los redujo a 15. Por este motivo, Juan Carlos Peinado les ha requerido para que presenten documentación. La primera en comparecer ayer ante Peinado fue Leticia Lauffer, que fue responsable de innovación turística de Wakalua, integrada dentro de Globalia. Lauffer reconoció su relación de proximidad con Begoña Gómez pero enfatizó que después de la pandemia dejaron de contactar.

Lauffer ya compareció en la comisión Koldo del Senado el pasado 5 de junio, donde confirmó la presencia y participación de la mujer del presidente del Gobierno en dos reuniones celebradas en la sede de Globalia en junio y julio de 2020.

La declaración del Barrabés -el

empresario que le ayudó a montar su máster – abundó en las prácticas de cercanía que desplegaba Gómez para los negocios. Así, dijo que la esposa del presidente del Gobierno le llevó a La Moncloa para que se reuniera con Pedro Sánchez.

El testigo precisó que hubo dos encuentros con el presidente del Gobierno y su esposa en La Moncloa. Al menos una de las reuniones fue convocada por Gómez, según explicaron fuentes presentes en la declaración ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Además, la mujer del presidente mantuvo otra media docena de encuentros cara a cara con el empresario en el complejo presidencial.

Además, el instructor también tiene en su poder un informe redactado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que pone contra las cuerdas a Gómez. La universidad tiene dudas sobre la cátedra y a mediados de julio solicitó al juez que investigara si Gómez pudo incurrir en un delito de «apropiación indebida» al hallar la universidad indicios de ello. En el informe, la UCM comunicaba al magistrado instructor el resultado de la investigación interna que realizó con el fin, matiza, «de averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria». El documento señalaba también su falta de «cooperación». A lo largo del dossier, la universidad dejaba constancia de las dificultades que ha tenido para recibir información por parte de la esposa de Pedro Sánchez cada vez que se le ha requerido.

De hecho, entendía que era necesaria la intervención del juez para que «obligue» a Gómez a dar respuesta a las cuestiones que se le plantean ante su falta de «cooperación». «Las actividades de investigación no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración», zanjaba. El dossier incorporaba correos en los que Begoña Gómez estaba al tanto de la situación.

#### LOS CONTACTOS

REALE SEGUROS. El consejero delegado de Reale Seguros revela al magistrado Juan Carlos Peinado que la esposa de Pedro Sánchez le contactó a través de un corredor de seguros en julio de 2020. En septiembre, aseguró, Gómez le dijo que la cátedra se iba a realizar.

LA CAIXA. El subdirector de la Fundación La Caixa explicó que conocía a Begoña Gómez desde 2018, cuando Pedro Sánchez inauguró un acto sobre pobreza infantil.

EL ALUMNADO. Mientras que el subdirector de La Caixa cifró los alumnos anuales en 250, el CEO del empresario Juan Carlos Barrabés dijo que eran 15. El juez ha requerido información a este respecto.

# **ESPAÑA**

# Madrid hará un «protocolo» para vestuarios trans

Críticas al «desprecio del derecho a la intimidad de las trabajadoras» del Samur

#### EL MUNDO

El Ayuntamiento de Madrid trabaia junto con los sindicatos de Samur y la Inspección de Trabajo en un «protocolo» que permita conciliar el derecho de las mujeres trans a usar los vestuarios femeninos y el derecho a la «tranquilidad del resto de trabajadoras» tras recibir quejas por la presencia de personas autodeterminadas mujeres pero con cuerpos masculinos en los vestuarios en los que se cambian las trabajadoras. El «malestar» que esta situación ha generado es tal que un centenar de empleadas ha remitido una carta a la directora general, Esperanza Junquera, tal y como reveló ayer EL MUNDO.

El delegado del Área de Urbanismo, Movilidad y Medioambiente, Borja Carabante, se hizo eco ayer de esta información y explicó que «como consecuencia de la ley de autodeterminación de género» dos personas autodeterminadas mujeres estaban haciendo uso de las instalaciones para mujeres. En este contexto, declaró que el Ayuntamiento «cumple con la ley» y comunicó que ya se está trabajando en un protocolo para estas situaciones.

Dicho protocolo contará con sindicatos y la Inspección de Trabajo y estará orientado a «conciliar el derecho que tienen las personas trans a utilizar en este caso los vestuarios femeninos, y también el derecho que tienen a su tranquilidad el resto de las trabajadoras».

Portavoces oficiales del Ayuntamiento de Madrid señalaron a este periódico que «en la renovación de los vestuarios que se estaban llevando a cabo [abiertos desde finales de 2023], Samur instaló cabinas pudendas en cada uno de ellos para poder cambiarse con plena privacidad», informa Fernando Lázaro.

Las personas afectadas reclaman un tercer vestuario para aquellas trabajadoras «con identidad femenina y anatomía masculina» para evitar sensaciones de «inseguridad, intranquilidad, malestar, invasión de la intimidad, incomodidad y an-



El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. EFE

siedad», según recogen en la citada carta. «Respetamos profunda y solidariamente al colectivo LGTBI+. De ninguna manera consentimos conductas homófobas ni discriminatorias», destacan los firmantes.

«Si el Ayuntamiento de Madrid quiere adecuar una tercera categoría de vestuarios y duchas para que los espacios de las mujeres no sean invadidos, que lo haga de manera urgente, pero no se puede escudar en una ley, que el propio Partido Popular viene denunciando como generadora de situaciones de conflicto social, para no dar respuesta a una demanda de las trabajadoras del Samur que ven vulnerados sus derechos», aseguró este lunes la organización Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres en declaraciones a Europa Press.

La entidad feminista criticó que el Ayuntamiento «cumple una ley injusta que desprecia el derecho a la intimidad de las mujeres trabajadoras y a que sus espacios de intimidad no sean invadidos», y señaló que «no puede priorizar unos supuestos derechos que son adquiridos en base a una ley sin garantías jurídicas para vulnerar los derechos del conjunto de las trabajadoras del Samur».

«Esta nueva denuncia se suma a la lista de casos que ponen de manifiesto cómo, en demasiados ámbitos, la Ley Trans entra en colisión con los derechos adquiridos por las mujeres», insistieron.



# **ESPAÑA**

# PALABRA DE SÁNCHEZ: «COHESIÓN TERRITORIAL» 6.1

CHOQUE CON LA REALIDAD

«Reducir la diferencia entre provincias y fortalecer la cohesión territorial; esta va a ser la sexta prioridad. El reto demográfico nos interpela a todos. (...) Buscamos un reparto equitativo de oportunidades por todo el territorio y crear oportunidades fuera de las grandes capitales».

# UN «GRAN SACRIFICIO» PARA SALVAR 3 AÑOS A UNA COMARCA

En Els Ports, Castellón, respiran tras autorizarse la venta de la mítica Marie Claire, que acumula años de declive e inyecciones de dinero público y da trabajo a la mayoría: «Aquí no hay nada más»

Villafranca del Cid es un pequeño pueblo del interior de Castellón con poco más de 2.000 habitantes censados. No en vano, está a 1.126 metros de altitud, en una de esas comarcas de dificil acceso de la llamada España vaciada, con sólo seis habitantes por kilómetro cuadrado y don-

de la ciudad de Castellón queda como mínimo a una hora de coche. Hay quien lo considera un milagro, pero lo cierto es que de este enclave entre montañas salió aquella melodía pegadiza que sonaba sin parar en la televisión de los 70: «Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer».

La empresa, que llegó a facturar 80 millones de euros tras lograr colar



LA TORRE

en el imaginario colectivo el glamour de una marca aparentemente extranjera, encadena años de declive. Sus inicios se remontan a 1907, tal y como refleja un sencillo cartel que cuelga a la entrada de la fábrica. 117 años después, Marie Claire ha sentido que afrontaba los últimos días.

La amenaza de cierre se ha cernido sobre la firma de lencería, dejando en vilo a la comarca entera de Els Ports, que ha seguido con el corazón en un puño la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón hasta que, este 2 de agosto, autorizó la venta de la empresa a For Men SA, garantizando su actividad durante al menos tres años más.

Un símbolo de la angustia en tantas comarcas de España dependientes de apenas una salida para evitar la despoblación. Un problema tan extendido que formó parte del discurso de investidura de Sánchez hace un año. Como «sexta prioridad», estableció «reducir la diferencia entre provincias y fortalecer la cohesión territorial». Y argumentó: «Porque el reto demográfico interpela a todas las instituciones (...) Vamos a buscar un reparto equitativo de oportunidades por todo el territorio y crear oportunidades fuera de las grandes capitales». Frente al deseo, la realidad y sus condiciones. La vida en el alambre en lugares como Villafranca del Cid.

Allí, el principal escollo residía en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo público cuya función es abonar a los trabajadores los salarios pendientes por la quiebra o insolvencia de las empresas y acreedor de 1,3 millones de euros. La entidad, dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, vetó a finales de junio la venta de la empresa, lo que dejaba a Marie Claire a un paso de la tumba. For Men reformó entonces su oferta e incluyó los bienes y maquinaria, la subrogación de las naves y fincas rústicas, el stock de producto, los contratos auxiliares, las marcas, las licencias, los permisos y los contratos laborales. 250.000 euros. El Fogasa dio su visto bueno a las nuevas condiciones y la magistrada autorizóla venta resaltando el «gran sacrificio económico» que realiza el organismo público. «Es de justicia reconocer y agradecer en atención a las consecuencias económicas y sociales que esta venta tiene para la comarca», remata en la resolución, firme.

«Nuestra forma de vida en el pueblo se ha derrumbado», lamentaba antes de conocerse el dictamen Cándido Andrés, uno de los 78 trabajadores de Marie Claire que aguantó en ERTE hasta el final. Son los últimos adscritos a una plantilla que sólo entre 2022 y 2023 sufrió el despido de casi medio millar de empleados. De nada sirvieron las invecciones de dinero público del anterior gobierno autonómico de Ximo Puig (originario, por cierto, de la capital de Els Ports, Morella). Para entender el peso de la firma en Villafranca basta una cifra: la empresa llegó a emplear en el año 2000 a 860 vecinos del pueblo.

«Casi todos en el pueblo vivimos de Marie Claire», relata Cándido, cuya mujer justamente formó parte de la remesa de despidos del año pasado, con 30 años de antigüedad a sus espaldas. «Yo tengo 52 y llevo 37 en la empresa. Toda una vida, pero es ahora cuando nos hemos visto obligados a replantearnos el futuro», asegura. El matrimonio tiene dos hijos, aunque ambos han decidido ya coger las maletas y marcharse a estudiar fuera. Cándido ha llegado a barajar esta opción para él y su mujer.

«Si con 50 años es difícil encontrar trabajo, aquí la cosa se complica porque no hay nada más», sostiene Cándido. Empezó en Marie Claire siendo apenas un adolescente, en la sección de hilo y producción de calcetines. «En aquellos tiempos, todos pensábamos que era un trabajo para toda



#### **EMPLEO**

«En Villafranca del Cid casi todos vivimos de Marie Claire»

#### **PRÉSTAMOS**

La deuda con el Fogasa es de 1,3 millones y con el IVF, de 24

#### DICTAMEN

Resalta el efecto «económico y social» de la venta de la empresa la vida», recuerda. Por la fábrica pasaban los abuelos, los padres y los hijos de famílias enteras.

ACándido le ha tocado vivir en primera persona el declive de la firma de lencería. Con la competencia de las fábricas chinas y la salida de la familia Aznar del consejo de administración en 2005 –casi un siglo después de que Celestino Aznar Tena diera los primeros pasos de lo que se convertiría en la actual Marie Claire—se inició el camino de la decadencia.

La pandemia primero y el aumento de los precios del gas y las materias primas después acabaron por dejar temblando a Marie Claire. «La esperanza es lo último que se pierde, pero la realidad es que vamos de varapalo en varapalo y hay que empezar a buscar más allá del pueblo», admitía Cándido ya en junio.

El último mazazo fue el auto del juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, que no autorizó la venta de Marie Claire ante la negativa del Fo-

# **ESPAÑA**



gasa a dar el visto bueno a la oferta que presentaron For Men SA y Koltex Plastic Recycling Systems SRL. La marca de calcetines Ferrys también había pujado por Marie Claire, pero su propuesta ni siquiera contaba con la aceptación del comité de empresa porque únicamente garantizaba la continuidad de 12 trabajadores.

Los empleados sí dieron su aval a For Men como último salvavidas, al igual que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), al que Marie Claire adeuda 24 millones. Pero no el Fogasa, que tiene derecho de veto como acreedor privilegiado, tal y como le reconoce la Ley Concursal. A pesar de que la deuda con el Fogasa es de 1,3 millones, la oferta de For Men excluía la maquinaria con garantía a favor de este organismo público.

Esta oferta dejaba fuera también de la operación la planta de gas y las balsas de tratamiento de aguas de la fábrica, unas instalaciones que, a juicio de la magistrada, son sin embar-

go «imprescindibles para el funcionamiento». Por no hablar de que For Men es una compañía sin actividad desde 1996, aunque no se haya extinguido, según destacó el auto judicial que recurrieron For Men y UGT. Aun así, la magistrada lamentaba «el sacrificio que van a experimentar los

trabajadoresy, por ende, la comarca donde está ubicada la empresa». El secretario general de la Federación de Industria de UGT de las Comarcas de Castellón, Antonio Durán, advertía: «O se da una solución o Villafrancapasará a engrosar definitivamen-

te la lista de la España vaciada».

Durán, que estuvo en la mesa de negociación con el Fogasa, denun-

ciaba, antes de la resolución que da oxígeno otros tres años, que «hay familias enteras que dependen de Marie Claire». Destacaba, además, que la supervivencia «podría ser clave para reindustrializar la comarca, ya que podría llevar a otras empresas a instalarse en la zona». «Si las adminis-



Uno de los camiones de Marie Claire. DAVID GONZÁLEZ / ARABA PRESS

traciones no hacen un trabajo de planificación para que se asiente la industria, los jóvenes abandonarán el

de personal. Ahora toda la comarca respira pero sabe que la bolsa de oxígeno tiene fecha de caducidad.

Cándido, uno de los últimos trabajadores de Marie Claire, en la entrada de la fábrica en Villafranca.

pueblo». El sindicalista subraya que «no hay ninguna alternativa a Marie Claire. Ni siquiera en Morella, que

vive volcada en el turismo. Marie Claire es el corazón y el pulmón de una comarca que perdería toda su industria si la empresa desapareciera».

La desesperada situación de la firma centenaria generó una gran bronca política. La alcaldesa del municipio, la socialista Silvia Colom, reprochó a la consejera valenciana de lndustria, Nuria Montes, que tildara de «muerto viviente» a la empresa. «Marie Claire ha posibilitado que miles de personas tengamos aquí un modo de vida», según Colom.

Antes de conocer la resolución judicial que ha salvado a Marie Claire, la consejera del Gobierno autonómico del PP, apuntó contra el Fogasa: «Si no reconsidera su posición, no quedará otra cosa que decir que ha sido Pedro Sánchez y el Gobierno de España el que ha firmado el auto de enterramiento de Marie Claire». Montes recordó que, a diferencia del Fogasa, el IVF no ha ejercido su derecho de veto en ningún momento a pesar de que sus préstamos a Marie Claire superan con creces a los del Fogasa.

Desde el PSPV-PSOE, por el contrario, se acusaba al presidente Carlos Mazón de «quedarse a la bartola y no hacer nada por el futuro» de la firma textil. «Se han dedicado a echar la culpa a otros y a eludir cualquier responsabilidad cuando llevan un año gobernando», lamentaba el diputado por Castellón Ernest Blanch.

Los trabajadores reconocen que el gobierno de Puig se volcó para tratar de sacar de la parálisis a Marie Claire. Fuentes del anterior gobierno de izquierdas admiten que, por ejemplo, se aprovechó la pandemia para realizar encargos masivos de material sanitario a la fábrica, que se hizo con adjudicaciones de más de 5 millones de euros para producir otras tantas mascarillas y 650.000 batas.

La inyección de dinero público no se quedó ahí, pues el IVF habilitó un fondo específico para tratar de salvar la firma. Según fuentes de la Generalitat, el primer préstamo público llegó en 2019, cuando Marie Claire recibe 2,5 millones del IVF para garantizar su viabilidad. En 2021, concede un

> préstamo senior de 7.7 millones y otro participativo por 1,8 millones. Un año más tarde, la financiación por parte de la Generalitat se amplía en otros 12 millones, supeditados a la elaboración de un plan de viabilidad que contemplaba un ajuste

#### LA HISTORIA

#### **ELMILAGRO DE UNA EMPRESA** CENTENARIA EN **LACOMARCA MÁS REMOTA**

N. DELAT.

Si un milagro hizo que prosperara una fábrica de medias a principios del siglo XX en lo alto de una comarca despoblada como Els Ports, en el interior de Castellón, hay quien piensa en el pueblo de Villafranca del Cid que sólo un milagro podría salvar hoy a Marie Claire.

EL PUEBLO. La historia de Marie Claire no se entiende sin la del pueblo donde nació, Villafranca del Cid. La ganadería ovina y la lana permitieron el desarrollo de la economía local en la Edad Media. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando el comercio de caballerías vive su momento de esplendor. Los tratantes transforman Villafranca en un pueblo mercantil.

LOS INICIOS. Celestino Aznar es uno de esos tratantes de caballos que hizo fortuna en el pueblo, lo que llevó a su mujer, Francisca lñigo, a convencerle para abrir una pequeña fábrica de medias en 1907. Se llamó Lencería Eugenia de Montijo, y fue el germen de Marie Claire.

EL DECLIVE. La época dorada fue para Marie Claire la de la década de los 80 y 90. El cambio de siglo, sin embargo, coincidió con el inicio del declive de una firma que logró llegar a fabricar 60 millones de medias. La amenaza de China y el auge de las deslocalizaciones pasan factura y en 2005 la familia Aznar se desvincula definitivamente de Marie Claire. La empresa sobrevive a la crisis económica de 2008 con ayudas de la Generalitat y de la Diputación de Castellón.

LA PANDEMIA. Si ya el sector textil estaba en crisis, la pandemia fue el remate. Marie Claire trató de reconvertirse y pasó a fabricar material sanitario para diversificar su actividad. Aun así, tuvo que acudir a un fondo de rescate de la Generalitat. En 2021 fue adquirida por el grupo B2Tex. For Men SA. la ha comprado por 250.000 euros

## **CRONICA**

# Cuenta atrás y blindaje total para la sentencia contra Sancho

#### SÓLO SUS PADRES Y UN ABOGADO DE OFICIO PODRÁN ESCUCHAR EL VEREDICTO DENTRO DE LA SALA

Daniel Sancho sabrá este jueves si se enfrenta a la pena de muerte, cadena perpetua o una condena menor por el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta. No ha trascendido quién ha redactado la sentencia, que ya ha sido revisada por cinco jueces de una corte provincial

#### LUCAS DE LA CAL

CORRESPONSAL EN ASIA

Llegó la hora. Un año y 23 días después de ser detenido por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una villa de la isla tailandesa de Koh Phangan, el español Daniel Sancho Bronchalo se enfrenta a una inminente sentencia. ¿Será condenado a la pena capital por un horrible y calculado crimen premeditado?¿Le caerá la cadena perpetua?¿O todo quedará en una condena por homicidio imprudente si el juez finalmente cree la versión de que la muerte de Arrieta fue un accidente tras una pelea en la que Sancho se defendió de un intento de violación?

El suceso más mediático de los últimos años en España se resolverá este jueves alrededor de las 10.00 horas a más de 10.400 kilómetros, en la corte provincial de Koh Samui, la isla vecina de Phangan y en cuya prisión Sancho, de 30 años, lleva encerrado desde el 7 de agosto de 2023. Primero, el tribunal leerá el veredicto y después entregará a todas las partes las correspondientes copias con los folios que engorden la sentencia.

Según cuentan fuentes jurídicas de Samui a este periódico, el juez no ha aceptado la presencia en la sala del equipo de abogados españoles, encabezados por el mediático Marcos García Montes, quienes han dirigido desde España la estrategia de la defensa del acusado. Dentro de la corte para escuchar la sentencia únicamente podrán acceder los padres de Sancho y los abogados tailandeses de oficio de las dos partes. Como ya ocurrió durante el juicio, habrá de nuevo un cerrojo informativo en lo que respecta a la cobertura de los medios españoles desplazados a la isla.

Además del cargo de asesinato premeditado, la Fiscalía acusó a Sancho de otros dos delitos: la ocultación del cuerpo tras su descuartizamiento, que conlleva una pena de hasta un año de cárcel, y la destrucción de la documentación (pasaporte) de la víctima, que se castiga con hasta cinco años. La sentencia, redactada por un magistrado del que no ha transcendido el nombre, fue enviada para su revisión a instancias superiores en Surat Thani, capital provincial, donde hasta cinco jueces repasaron cada apunte antes de devolverlo a Samui.

En su última declaración durante el juicio celebrado entre abril y mayo, Sancho admitió haber desmembrado el cadáver de Arrieta y esparcido los restos por diferentes puntos de Phangan. Pero mantuvo en todo momento que la muerte del colombiano fue un accidente tras una pelea en la que se defendió de un intento de violación. El español se agarró a la defensa propia durante toda su declaración en la corte tailandesa.

Poco después de su arresto en agosto de 2023, la policía manifestó que Sancho había confesado el asesinato. Incluso lo llegó a reconocer en una entrevista a la agencia Efe cuando todavía se encontraba detenido en la comisaría de Koh Phangan, antes de ser trasladado a la prisión de Samui.

Meses después, cuando la familia contrató a un nuevo equipo legal en Tailandia, prescindiendo de los servicios del reputado bufete de abogados en Bangkok de Fernando Oca, la estrategia de la defensa fue alegar que la policía había engañado a Sancho para que confesara. La estrategia de los primeros abogados, quienes veían muy complicado evitar una condena por premeditación, se centraba en reconocer la culpabilidad y así aspirar a obtener una pena menor.

Los investigadores del caso y la Fiscalía siempre han mantenido que todas las pruebas apuntan a que el asesinato fue planeado, empezando porque las herramientas con las que Sancho descuartizó el cuerpo de la víctima (los cuchillos, el serrucho, los productos de limpieza, bolsas de basura...) las había comprado antes de que Arrieta llegara a la isla.



Daniel Sancho, con un investigador durante la reconstrucción del crimen de Edwin Arrieta. E. M.



Edwin Arrieta. La víctima del crimen, aún no se han encontrado todos sus restos.



Rodolfo Sancho. Actor y padre del detenido, asistió a las sesiones del juicio y podrá escuchar el veredicto en directo.



Juango Ospina. Abogado de la familia Arrieta, está seguro de que habrá condena por asesinato premeditado.

#### «PREPARADO»

IMPACIENTE. El español Daniel Sancho ha afirmado en una entrevista en prisión con Efe que está «preparado para lo mejor y para lo peor» ante la inminente sentencia que determinará su futuro este jueves. Aseguró que la espera desde el juicio se le ha hecho «muy larga», mientras que el período entre su detención y las sesiones ante el tribunal fue más llevadero porque era «un hombre con una misión».

«CONFIANZA». En ese encuentro, Sancho aseguró que le da «confianza» que se haya producido el trámite de revisión de la sentencia por un tribunal superior. Y se mostró convencido de que el juez habrá valorado la tesis de su defensa: que no hubo asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, sino que murió de forma accidental durante una pelea. El equipo jurídico de Sancho intentó sostener que su cliente sólo intentó defenderse de una agresión sexual.

«Fue en defensa propia. Él intentó violarme y nos peleamos», sostuvo Sancho en su declaración. «No fui a lapolicía porque estaba en shock. Siento mucho lo que pasó, pero fue un accidente. No había ningún plan». Se ha especulado mucho sobre cuáles pudieron ser las causas de la muerte del colombiano, pero las pruebas forenses no han sido concluyentes porque nunca aparecieron todos los restos del cuerpo mutilado de Arrieta, empezando por el tórax.

En la turística Samui, además de convivir con el habitual ajetreo de visitantes extranjeros en pleno agosto, han vuelto a recibir esta última semana una nueva oleada de periodistas españoles, en su mayoría reporteros y cámaras de los programas de televisión, a los que hay que sumar al grupo de paparazzi que llevan todo el año persiguiendo en moto por la isla a los mediáticos padres del acusado, al actor Rodolfo Sancho y a la analista de inversiones Silvia Bronchalo.

En estos exóticos parajes de Tailandia están acostumbrados a la atención mediática por todo tipo de crímenes con turistas extranjeros de por medio, incluso el de Arrieta no ha sido el primer cadáver troceado que aparece en las playas y vertederos de las islas de este país. Pero, para los investigadores, parte de la prensa española ha traspasado varios límites durante su cobertura del suceso.

«Durante todos estos meses no han parado de venir periodistas españoles a Samui. Algunos incluso se han hecho pasar por familiares del dete-

#### **CRONICA**

# Su vida en prisión: Muay Thai y el misterio de la hernia de disco

L. DE LA CAL

CORRESPONSAL EN ASIA

Naen Laowakul, comandante jefe de la prisión de Koh Samui, la isla más grande del Golfo de Tailandia, organizó el pasado 28 de julio una auspiciosa ceremonia dentro del recinto presidiario por el cumpleaños del rey Maha Vajiralongkorn. Asistieron algunos presos y funcionarios. Hubo ofrenda floral y encendido de velas. También se entonaron oraciones para desear

buena suerte al excéntrico monarca de 72 años cuyos secretos de alcoba y harén de concubinas son la comidilla habitual entre el pueblo tailandés.

Hay varios grandes retratos de Maha Vajiralongkorn en una prisión abrazada por un frondoso valle selvático y un parque natural. El primero cuelga sobre la garita de seguridad de la entrada. Hay otro en la fachada del edificio principal. Dentro, pasando la fortaleza de vallas altas con concertinas, donde se encuentran los módulos de los presos, hay cuadros del rey en los despachos de los oficiales, en la enfermería y en la capilla donde van a rezar los reos budistas, junto con otras imágenes de la familia real.

El monarca Maha

Vajiralongkorn siempre está muy presente en las hacinadas prisiones tailandesas porque la Constitución le otorga el poder de indultar a miles de presos, incluso a perdonar la vida a aquellos que han sido condenados a muerte. Esto ocurre en el día de su cumpleaños, en el de su esposa, la reina Sirikit, el 12 de agosto, o en el de su padre, el rey Rama IX, el 5 de diciembre.

Los indultos reales sacan todos los años a miles de reos de las cárceles tailandesas. A los que han sido condenados a la pena capital se les conmuta el castigo por cadena perpetua, siempre y cuando el convicto reconozca públicamente su crimen en una carta dirigida al monarca, en la que también deberá disculparse.

Mucho se ha especulado estos últimos meses sobre la vía del indulto real si el recluso más famoso de la prisión de Koh Samui, el español Daniel Sancho, finalmente es condenado a la máxima pena por el asesinato premeditado CELDA EN UNA CÁRCEL RODEADA
DE TEMPLOS BUDISTAS

Sancha aéla ha rasibida visitas da sua padras au

DIEZ HORAS AL DÍA FUERA DE LA

Sancho sólo ha recibido visitas de sus padres, su equipo legal, diplomáticos españoles y un periodista. En las prisiones tailandesas, los presos se encomiendan a la esperanza de los indultos reales



Interior de la cárcel de Koh Samui en la que se encuentra recluido Daniel Sancho desde agosto de 2023. E.M.

del médico colombiano Edwin Arrieta. Un tribunal tailandés dictará sentencia este próximo jueves, 29 de agosto.

En la carcel de Samui hay 500 presos con penas de hasta 15 años

Sancho duerme en un módulo hospitalario, más tranquilo y seguro

Es muy cercano a otro español condenado por asesinato en 2020

El 7 de agosto de 2023, cinco días después del crimen en la vecina isla de Koh Phangan, Sancho fue trasladado a la prisión de Samui, que se encuentra a cinco minutos en coche de la corte provincial donde escuchará el veredicto. Alrededor de esta cárcel hay un centro de meditación, un templo budista y varios resorts a pie de playa. Dentro del presidio están encerrados cerca de 500 prisioneros. en su gran mayoría hombres que cumplen penas máximas de 15 años. Los presidiarios duermen en colchones en el suelo, hacinados en celdas de 1,5 x 3 metros.

Sancho, en cambio, no comparte habitáculo con el resto de presos convencionales. Lleva más de un año durmiendo en el módulo hospitalario, mucho más tranquilo y seguro que el resto de la cárcel. Una estancia en la que también se encuentra otro preso español, Carlos Alcañiz, un viejo conocido de la policía tailandesa por robar motos y que en 2020 asesinó con un machete a un ciudadano chileno en Koh Phangan. Ambos han forjado una estrecha relación de amistad a la que se han unido otros dos reos extranjeros.

Algunas fuentes policiales de Tailandia dicen que el ingreso de Alcañiz en el módulo hospitalario se encuentra justificado por un diagnosticado problema de salud mental. En el caso de Sancho, sus abogados manifestaron tras su entrada en prisión que tenía una her-

> nia de disco. En una entrevista con Efe, el español explicó que pasaba aproximadamente 10 horas al dia fuera de la celda, practicaba yoga y entrenaba Muay Thai, el boxeo tailandés, un deporte incompatible con cualquier hernia de disco.

> En todo el año que Sancho lleva en prisión provisional en Samui, además de recibir la visita de sus padres, abogados y representantes de la delegación diplomática española en Tailandia, sólo el corresponsal de Efe en Bangkok, Ramón Abarca, ha tenido acceso cara a cara en varias ocasiones con el acusado. Desde la prisión dicen que únicamente «aquellas personas que están en la lista de visitas que redacta todas las se-

manas la familia» pueden ver a Sancho. Para solicitar un encuentro con el otro reo español, Carlos Alcañiz, directamente algunos funcionarios penitenciarios responden que la propia embajada de España en Tailandia ha vetado cualquier acceso a este recluso.

No ha pasado desapercibido entre los periodistas enviados a Samui que han cubierto el caso Sancho, desde su encierro en la prisión hasta la celebración del juicio, el blindaje inédito -por parte tanto de las autoridades presidiarias tailandesas, como del cuerpo diplomático español- con el que han protegido a una persona que ha reconocido haber desmembrado en una veintena de partes el cadáver del colombiano Arrieta y que ahora puede ser condenado a muerte por asesinato premeditado. La sentencia ya está redactada y ha sido revisada por hasta cinco jueces de la corte provincial antes de ser leida a las partes en la sesión final del caso, este jueves.

nido para tratar de entrevistarlo en prisión o han intentado sobornar a algunos guardias para conseguir información o fotos exclusivas», relataba así hace unos meses en conversaciones con este periódico uno de los oficiales tailandeses que formó parte del equipo de investigadores del caso y que además fue uno de los testigos citados durante el juicio.

«Estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de sucesos relacionados con turistas extranjeros: robos, accidentes de moto, negocios ilegales, tráfico de drogas e incluso algún que otro asesinato. Pero nunca habíamos vivido tanto alboroto como con este último crimen», remarcaba.

Desde el pasado fin de semana ya se encuentra en Samui el equipo legal de Sancho, representado por Marcos García Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás. Los tres abogados llevan todo el año paseándose por los platós de televisión, protagonizando encontronazos con los representantes de la familia Arrieta, empezando por el letrado Juango Ospina, el rostro más reconocible de la parte de la víctima.

Mientras que en las tertulias y medios digitales se anunciaba cada semana un nuevo «giro de guion», expresión recurrente para titulares de artículos vacíos de información pero que cumplían su propósito de empujar a la audiencia a caer en el clickbait, los enfrentamientos delante de las cámaras entre los abogados –incluso entrelos del mismo equipo–han mantenido el foco mediático en el caso.

## OTRAS VOCES

TRIBUNA POLÍTICA El pacto PSC-ERC, que saca a Cataluña del régimen tributario común, agita como nunca antes desde la Transición el fantasma de la desigualdad en el sur de España, cuya autonomía nació para conjurarlo

# Andalucía y el fiel de la balanza autonómica

CARLOS MÁRMOL

«CUANDO yo vine a España (entré por el norte, como hacen los invasores) me dijeron: 'Sí, el norte es fuerte y rico. Por lo mismo, sus inquietudes sociales no están en el corazón de España. Cuando las inquietudes cundan al sur, cuando sepa que Andalucía reclama, échese a temblar'». En 1919 aparecía en El Heraldo de México un artículo, firmado por Alfonso Reyes, con un título provocador: «La Andalucía eficaz». En él, el maestro de la prosa mexicana sentenciaba: «Los andaluces son hombres de una eficacia incalculable: no hay uno de cuantos conozco que no sea el primero en su mundo». Cero ironía. Ocho años antes de que Ortega y Gasset acuñase la desafortunada tesis del ideal vegetativo de la España meridional, su equivalente americano, bebiendo en los libros de Azorín, anunciaba que la Andalucía pintoresca era historia: «Los muñecos de la feria no son muñecos, sino hombres. ¡Andalucía sufre y llora, y no lo sabíamos!».

Es el retrato del sur amargo: una sociedad de cultura agraria, encadenada a la tierra y regida por instituciones de raiz medieval: los latifundios. Sin industria. Con hambre y paro. Sin porvenir. La identidad política de Andalucía no se construyó, como en Cataluña y el País Vasco a finales del XIX, de arriba abajo, mediante la destilación (interesada) de lo popular hecha por sus élites. Surgió al revés: como herencia de una desgracia colectiva. Los estamentos populares -en su mayoría jornaleros: no hubo clases medias hasta los años 60- habitaban en la miseria. La exclusión y la humillación cotidianas, en lugar del idioma y la estirpe familiar, fueron la argamasa de

una conciencia regional durmiente, que parece difusa e im-La exclusión fue la perfecta, pero existe. Nada une argamasa de una más a una sociedad que el maltrato. conciencia regional que parece difusa pero existe

La Andalucía del queiío retorna como un fantasma tras el pacto PSC-ERC, que implica un cupo fiscal para Cataluña que res-

taría al sur parte de los fondos para sufragar sus servicios públicos. Es lógico que la singularidad fiscal se interprete como la segunda muerte -la primera fue en los años ochenta- del autogobierno. Lo es en la medida en que quiebra la solidaridad y la cohesión territorial y provoca una mutación del Estado –de la España autonómica a otra confederal-, sin debate y obviando los requisitos que exige una reforma constitucional.

Para comprender el sustrato que subyace en la oposición al concierto catalán por parte de Andalucía,

que históricamente ha sido el fiel de la balanza autonómica, hay que retroceder en el tiempo -«Historia est magistra vitae», escribió Cicerón-y analizar cómo la desigualdad, y ninguna otra cosa, es la invariante social que en 1977, cuando se pensó una España con autonomías de primera (federalizantes) y de segunda (sin capacidad legislativa), hizo que los andaluces se movilizaran para equipararse a Cataluña, Euskadi y Galicia, extendiendo su modelo –el café para todos- al resto de regiones. La derecha pretende replicar ahora esta misma efeméride para frenar la soberanía (fiscal) de Cataluña.

El sentimiento de malestar ha sido durante más de un siglo -aunque de forma diferente- el nexo de comunión entre todos los sectores sociales en Andalucía. Si las clases populares vivían en una pobreza atroz, la burguesía meridional se sentía desplazada en Madrid en beneficio de Bilbao y Barcelona. Hasta un personaje como Blas Infante -notario- trató de fusionar ambos malestares en un proyecto que superase las sangrientas revoluciones anarquistas. Fue fusilado. El franquismo cronificó el subdesarrollo en el sur. Y la emigración de la posguerra -millón y medio de andaluces se trasladaron entre los años 50 y 70 a Madrid, Barcelona y el extranjero- hizo que familias enteras comprobasen que si los andaluces parecían distintos se debía a que eran mucho más des-

La divergencia de renta entre el norte y el sur no es una condena genética, sino el efecto, sostenido en el tiempo, de políticas en favor de la industria vasca del acero o del proteccionismo arancelario de los próce-

res del catalanismo. Sumados a los fracasos industriales y a la ausencia de un sector financiero propio, hicieron emerger la conciencia de la desigualdad como el hecho diferencial de Andalucía. No hace falta explicarlo: la discriminación de los emigrantes del sur en las sociedades de destino hizo la pedagogía. Las élites regionales también tenían reproches: se sentían abandonadas por el franquismo-al que apoyaron desde primera hora- en comparación con el protagonismo que los prohombres andaluces tuvieron en tiempos de la Restauración.

El Plan de Estabilización de 1959, obra de Sardà Dexeus, salvó a la dictadura de la bancarrota, pero molestó a muchos capitalistas meridionales, poco partidarios de la liberalización y enemigos de la competencia. La Transición alumbraría los primeros movimientos en favor de la igualdad en Andalucía tanto en ámbi-

tos acomodados como entre la población humilde. Los primeros, basados con un regionalismo tibio, pretendían salvaguardar los intereses de las élites en el nuevo contexto político. Fracasaron o se unieron a la UCD, como pasó con el Partido Liberal Andaluz de Clavero Arévalo.

Los partidos de izquierdas, tras la patrimonialización de España de la dictadura, buscaron una forma (simbólica) de ruptura en el Estatuto de Autonomía, que vendieron como la herramienta para que Andalucía saliera del pozo. Todos se encontraron en las manifestaciones de 1977, que cambiaron el mapa dibujado por la UCD en la «Constitución de Gades», fraguada en un restaurante de la calle Conde de Xiquena de Madrid. El 4-D, que Moreno Bonilla hizo fiesta oficial para atraerse el legado de los andalucistas, significó la eclosión de este sentimiento de agravio interclasista en el que se basa el autogobierno del sur.

Los socialistas no tardaron en virar hacia el autonomismo, capitalizando el zeitgeist del momento. La metamorfosis los llevó al poder, donde estuvieron 36 años. Desde allí impulsaron la desactivación de la sociedad civil. El PSOE fundó otro caciquismo: reforma agraria descafeinada, ayudas para la reconversión industrial, subvenciones agrarias y subsidiación (crónica) de las organizaciones sociales, empresarios y sindicatos. Intereses locales, sagas familiares y parroquias. Se sometieron a Ferraz, pero lo disimularon asignándose a sí mismos la tarea de equilibrar (en el PSOE) las tentaciones federalizantes y la obstinación soberanista del PSC. Así sucedió hasta que perdieron el poder, diez años después de haber hundido (debido a los recortes de Zapatero) los servicios públicos, especialmente la sanidad. Su gran error: dar prioridad a la maquinaria del autogobierno, que hipoteca el gasto regional, en perjuicio de las políticas sociales, la única razón de ser (desde la perspectiva ciudadana) de la autonomía.

LOS MOTIVOS contra la soberanía fiscal catalana son nítidos: si Andalucía ya no es el mezzogiorno ibérico, aunque siga a la cola de la renta en España, además de a su esfuerzo es gracias a las transferencias estatales y a las ayudas europeas. Su progreso es discreto e inferior al de otras regiones porque sus gobiernos no son, ni con el PSOE ni con el PP, reformistas. Hay también factores culturales, entre ellos la decisión de los socialistas de crear una industria de la des-

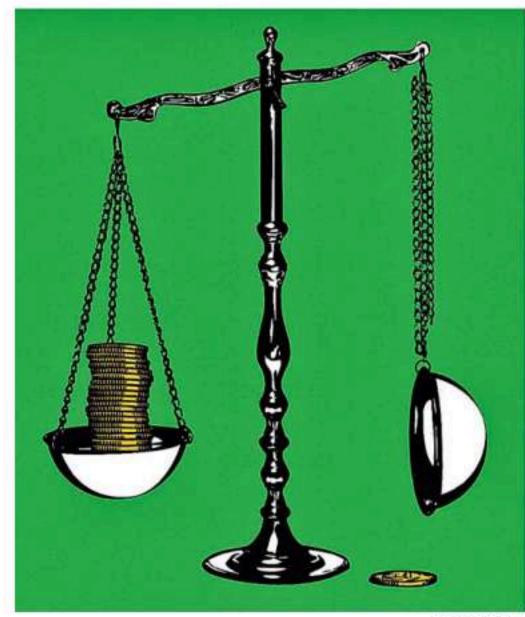

SEAN MCKAOUI

gracia, como demostraría el caso ERE. La mayoría absoluta del PP, tras su coalición con Cs y el apoyo de Vox. paradójicamente, es una continuación del modelo del PSOE andaluz, abandonado por Susana Díaz -para sobrevivir sólo dos años a Sánchez- y por Juan Espadas. El PP, que recibió una notable transferencia de voto progresista en las elecciones regionales, no hace sino emular a los patriarcas socialistas para robarles la bandera andalucista, del mismo modo que ellos se la afanaron al P(S)A. Moreno Bonilla es, a la vez, discípulo y sucesor de sus adversarios. Por eso, medio siglo después, llama otra vez a los andaluces a salir a la calle en contra de una España confederal que no ha votado nadie.

Carlos Mármol es periodista y escritor

Cuando crees que lo has visto todo, te descubrimos tu nuevo rincón favorito



# VIAJES

Aquí encontrarás la mejor información para tus viajes, consejos, guías útiles y ¡muchas cosas más!

Síguenos en











## **GRAN MADRID**

#### DELITOS EN MADRID

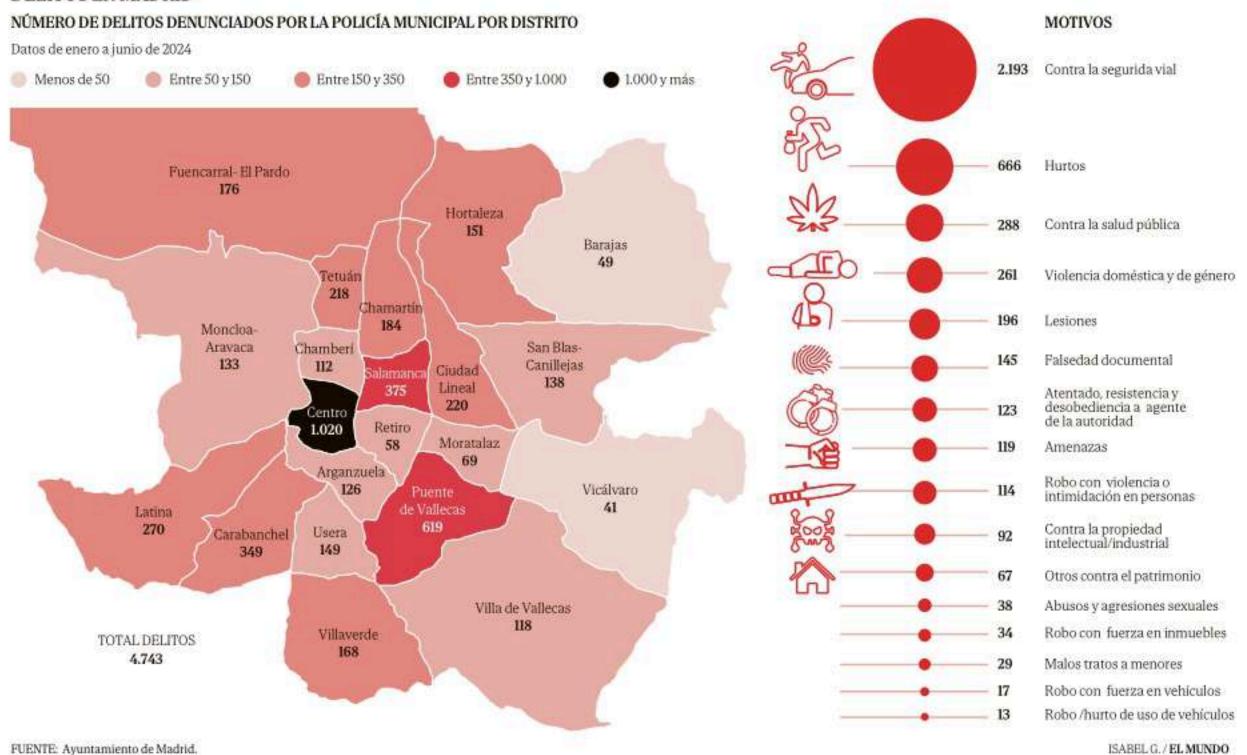

# La Policía Municipal registra un delito cada dos minutos y medio

- Se producen 26 detenciones al día, con la seguridad vial liderando en 2.193 las infracciones de la capital
- Los agentes locales imputaron a un 12,82% más de personas que en los seis primeros meses de 2023

#### DANIEL J. OLLERO MADRID

La Policía Municipal de Madrid ha intensificado su lucha contra la criminalidad en la capital durante los primeros seis meses de 2024, registrando un aumento significativo en el número de detenciones e imputaciones respecto a años anteriores. Según los datos compartidos por el Ayuntamiento de Madrid, las fuerzas de seguridad locales arrestaron o imputaron a 4.743 personas, lo que representa un incremento de 539 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior, un aumento del 12,82 por ciento.

Con un ritmo de 26 detenidos al día a manos de los agentes municipales, estos números tan solo representan una pequeña parte de los delitos que se cometen en la capital, ya que las competencias en esta materia corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes del Ministerio del Interior, cuyos datos correspondientes al primer trimestre de este año, los últimos disponibles, registran una media de 579 infracciones penales cada día.

Sin embargo, aunque se trate de una muestra, las cifras ponen de manifiesto una preocupante tendencia al alza en ciertos delitos, destacando especialmente aquellos relacionados con la seguridad vial, que lideran la lista con 2.193 detenciones, 178 más que el año pasado. Este tipo de infracciones, que incluyen desde conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas hasta la conducción temeraria, reflejan la desensibilización de gran parte de la ciudadanía hacia el peligro de manejar vehículos en estado de embriaguez.

En este sentido, las estadísticas de la Policía Municipal muestran que cerca de un 10 por ciento de los conductores involucrados en accidentes se encuentran bajo los efectos del alcohol. Un porcentaje que se dispara por encima del 80 por ciento en los pro-



Agentes locales, tras la explosión de gas de la semana pasada. S. P./ EFE

tagonistas de infracciones y que desciende drásticamente hasta cifras por debajo del 5 por ciento en los controles preventivos.

Mientras tanto, los hurtos, que ocupan el segundo lugar en el ranking, también muestran un incremento,

con 666 detenciones, frente a las 608 del año anterior. Este tipo de delitos, caracterizados por la sustracción de bienes sin el uso de la violencia, se han vuelto cada vez más comunes en zonas concurridas como el distrito Centro, donde ciudadanos voluntarios han llegado incluso a formar patrullas ciudadanas que se dedican a perseguir a los carteristas.

Otro punto destacado es el aumento en las detenciones por delitos contra la salud pública, con 288 arrestos, 36 más que en 2022. La venta y distribución de drogas, uno de los delitos que con mayor frecuencia quedan reflejados en las páginas de sucesos, sigue siendo una prioridad para la Policía Municipal, que ha intensificado sus esfuerzos en barrios como Puente de Vallecas, Usera y el distrito Centro, donde se producen con frecuencia las incautaciones.

En cuanto a la violencia de género y doméstica, se registraron 261 detenciones, un incremento preocupante respecto a las 197 del año pasado. Un aumento que viene registrándose desde hace años, pero que tradicionalmente se interpreta de forma positiva en los balances de criminalidad del Ministerio del Interior, ya que denota una mayor

## **GRAN MADRID**

concienciación de las víctimas a la hora de denunciar estas conductas de violencia machista.

Otro de los incrementos más notables en las detenciones se produce en el ámbito de la falsedad documental, en el que casi se duplicaron, pasando de 78 a 145 arrestos. Un aumento que se explica gracias a que el cuerpo municipal cuenta con una unidad especializada en la inspección y peritaje de documen-

#### Centro y Puente de Vallecas encabezan los arrestos de nuevo

#### Han aumentado las intervenciones en hurtos y en la venta de drogas

tos, como pasaportes, carnés de identidad, carnés de conducir o cheques bancarios.

No todos los tipos de delitos mostraron un aumento. Los casos de atentado, resistencia y desobediencia contra la autoridad registraron un ligero descenso, con 123 detenciones frente a las 135 del mismo periodo el año pasado. Mientras tanto, los datos también revelan un incremento en las detenciones por amenazas, que pasaron de 95 a 119, y en los robos con violencia e intimidación, que aumentaron ligeramente de 107 a 114 casos.

En cuanto a la distribución geográfica de las detenciones, los distritos de Centro y Puente de Vallecas lideran las estadísticas, con 1.020 y 619 detenidos, respectivamente, en línea con los datos de años anteriores. En el caso de Centro, su población representa un 4,3 por ciento del total de la ciudad, pero en este área se producen el 21,5 por ciento de las detenciones. Mientras tanto, en Puente de Vallecas, donde viven el 6,9 por ciento de los madrileños, se producen el 13,1 por ciento de las detenciones. En contraste, distritos como Vicálvaro, Moratalaz y Barajas, que también son de los menos poblados, registraron un menor número de detenciones, con 41, 69 y 49 respectivamente.

Además, las estadísticas muestran cómo la tenencia y consumo de drogas en la vía pública sigue siendo un tema relevante, con 7.372 y 1.218 intervenciones respectivamente. Unas infracciones que no alcanzan el nivel de ilícito penal, por las que la Policía Municipal de Madrid abre de media 47 nuevos procedimientos cada día.

Finalmente, cabe destacar que los meses de primavera registraron el mayor número de arrestos, lo que sugiere una correlación entre el aumento de la actividad social y el incremento de la criminalidad. El invierno, en cambio, presentó una menor incidencia de delitos, posiblemente debido a la menor presencia de personas en las calles y a las condiciones climáticas menos propicias.



Un hombre se desplaza en biciMAD, la cadena de bicicletas públicas de Madrid, en las obras del Bernabéu. SERGIO GONZÁLEZ VALERO

# «Paciencia» y «transporte público», ante un 'otoño caliente' en movilidad

El tránsito de Delicias, Bernabéu, Chamartín y la línea 11 de Metro, afectados por obras

#### ELENA MALDONADO MADRID

La movilidad durante el nuevo curso en Madrid seguirá condicionada tanto por la ampliación, reforma y creación de estaciones de Metro como por el inicio de algunas obras que el Ayuntamiento de Madrid lleva varios años desbloqueando. Estas restricciones se suman a los cortes actuales en la ciudad desde hace varios meses, como el que permanecerá en Atocha hasta el 29 de noviembre, que impide el paso desde la plaza de Mariano de Cavia al paseo de Reina Cristina o el del lateral este del paseo de la Castellana, en las inmediaciones del Bernabéu, entre la avenida Concha Espina y la calle Rafael Salgado, que se alargará hasta pasado el 16 de septiembre, cuando se preveía su fin.

También proseguirá el corte del lateral del paseo de la Castellana en sentido sur entre plaza de Lima y la plaza Ruiz Picasso, así como el cierre al tráfico del lateral del paseo de la Castellana entre la calle Santiago Bernabéu y Plaza de Lima.

Asimismo, seguirá cerrado el acceso al Hospital de La Paz por la estación de Begoña, donde se están realizando obras de modernización y mejora de la accesibilidad, hasta el uno de septiembre. Y en Chamartín continúa la clausura pasante por el viaducto de la estación de tren. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, animó ayer a los madrileños a hacer un «uso masivo» del transporte público una vez se incorporen tras las vacaciones, ya que las distintas obras que se suceden por la ciudad implicarán «previsibles complicaciones» para el uso del vehículo privado.

Las obras han obligado al Ayuntamiento a restringir la movilidad en varios puntos de la ciudad como las zonas de Delicias, Bernabéu y Chamartín, además de la A-5 a su paso por el distrito de Latina, a partir de octubre.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, también pidió disculpas y paciencia a los madrileños por las consecuencias del trabajo de ampliación de la línea 11 de Metro entre plaza Elíptica y Conde de Casal. «Hacen ciudad y hacen región», expresó Rodrigo antes de poner como ejemplo otras labores de gran calado que acabaron siendo «muy positivas» para la capital, como el soterramiento de la M-30. «Les pido paciencia a todos los ciudadanos de la región que utilizan el vehículo privado, porque se van a ver afectados», insistió.

## Atropellado grave y conductor a la fuga en Orense

La Policía pide ayuda para localizar al autor, que arrolló a propósito a la víctima

#### ANTONIO BLANCO MADRID

Un joven fue atropellado la madrugada del pasado 15 de agosto por un conductor dado a la fuga en la calle Orense con la calle Basílica. Se desconoce la edad de la víctima y si se ha presentado denuncia.

En las inmediaciones de donde se produjo la embestida, perteneciente al distrito madrileño de Tetuán, se encuentran varias discotecas, de donde pudo salir el damnificado, junto con varios chicos que aparecen en un vídeo que grabaron las cámaras del entorno.

El atropello se produjo sobre las o5.30 horas. La Policía Municipal de Madrid solicita colaboración ciudadana para localizar al autor del suceso. El vehículo de la brutal embestida es un Toyota Yaris de color gris o blanco. En la grabación, a la que ha tenido acceso GRAN MA-DRID, se observa a un varón que se sube al techo del vehículo, cayendo éste al suelo cuando el turismo emprende la marcha, golpeándose la cabeza contra el asfalto. Previamente, el conductor del coche dio varias vueltas por la zona, antes de embestir al joven herido.

Fuentes de la Policía Municipal de Madrid sostienen que el coche «intentó atropellar al chico en numerosas ocasiones». La víctima fue trasladada al Hospital La Paz con traumatismo craneal grave. El vehículo abandonó el lugar y el joven fue atendido por los servicios del Samur. Hasta el momento, se desconoce si el ocupante del vehículo tenía relación con el damnificado o si estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia nociva.

Fernando Argote, jefe de la Policia Judicial de Tráfico, ha indicado que el coche hace un «giro prohibido», mientras que los «chavales van por la calzada y le lanzan unas patadas». El mando policial anima al autor del atropello a que se identifique por las lesiones causadas.

# Edmundo González ignora la citación de la Fiscalía chavista

- El opositor no comparece y vuelve a ser convocado para hoy
  Una autoridad electoral denuncia falta de transparencia el 28-J

#### DANIEL LOZANO

La Fiscalía General de la República citó ayer a Edmundo González Urrutia para hoy, por segundo día consecutivo, después de que el ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela no compareciera a la «entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho». El Ministerio Público chavista acosa al diplomático por la publicación y mantenimiento de la página web con las actas electorales del 28-J.

Transcurridas más de cuatro sema-

las ocultó, fotografió, escaneó y subió a una base de datos se conocen los resultados y el megafraude puesto en marcha por la revolución.

Los delitos de los que se acusa al embajador son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. González adelantó su postura en la noche del domingo: «Carece de garantías de independencia y del debido proceso. El Ministerio Pú-

un acusador político... Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia v del debido proceso».

El chavismo busca con su presión contra Edmundo González provocar su exilio de Venezuela, sabedor de que María Corina Machado, líder opositora, no abandonará el país pese al cerco impuesto contra ella y contra su equipo de trabajo.

«El juego de la dictadura está cantado: dan autogolpe al sagrado derecho soberano de elegir, luego para le-

> gitimarlo acuden al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que les sigue el juego del desconocimiento y ahora a cerrar el círculo con la detención de Edmundo. El ganador ahora es enjuiciado por ganar», criticó el dirigente opositor Andrés Velásquez. «Bien pendejo si se presenta a esa trampa, el primer deber de un político contra la dictadura es mantenerse libre», sopesó el ex ministro chavista Andrés Izarra, exiliado hoy en Europa.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ahondó en la tesis de González al asegurar que la citación no ofrece garantías, propia de la «persecución política y la violación sistemática de de-

rechos humanos».

La represión salvaje impuesta por la revolución para acallar las protestas por el megafraude acabaron con la vida de 25 personas, la mayoría jóvenes de barrios humildes. Las cárceles rebosan hoy presos políticos, al menos 1.674, mientras las autoridades continúan con nuevas detenciones y nuevos trámites carcelarios.

La Fiscalia número 58 que persigue a González es la misma que se ha encargado de la detención de la periodista Carmen Longo, despedida del periódico chavista Ultimas Noticias por disentir y apresada el domingo por agentes bolivarianos. La lista de profesionales de los medios detenidos durante la represión ha crecido hasta diez, para un total de 14 contando las capturas realizadas durante la campaña electoral.

Y entre los amenazados también

están el ex candidato Enrique Márquez y el rector principal del CNE Juan Carlos Delpino. Al primero le detuvieron para amedrentarlo durante unas horas tras haber presentado un recurso contra la presidenta del TSJ. Y al segundo, reaparecido en las últimas horas, lo han buscado durante cuatro semanas sin éxito.

Las palabras de Delpino, el único rector no chavista en el CNE, se esperaban como agua de mayo tras el megafraude de Maduro. El funcionario público describió en un comunicado



El funcionario del CNE, Juan Delpino, en la sede del organismo. EFE

nas de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha hecho pública una sola acta más allá del resultado forjado que concede el triunfo a Nicolás Maduro, pese a haber obtenido cuatro millones de votos menos que Edmundo. Sólo gracias al hito ciudadano que durante 48 horas consiguió copias del 83% de las actas,

blico pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos».

El diplomático acusó a Tarek William Saab, el fiscal de Maduro, de comportarse reiteradamente «como

# La cruzada «antifascista» de Maduro y Monedero

El líder revolucionario asegura que su Gobierno es víctima de un «golpe de Estado»

#### D.L.

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y uno de los principales asesores de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales, reapareció en la noche del domingo en el podcast presidencial, cuando se cumplían cuatro semanas del megafraude electoral bolivariano, el mayor de la historia de

América Latina. «Lo primero felicidades por presidente, lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Qué pelea porque uno de los rasgos del fascismo es su doble vara de medir. Los que sí creemos en la democracia y en las instituciones, felicidades», saludó Monedero, quien aprovechó para criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «De niña y de joven fue falangista, el partido que fusilaba republicanos al amanecer. En el fondo son falangistas».

En el episodio número 13 del Maduro Podcast, el hijo de Chávez intentó justificar de nuevo el autogolpe electoral y judicial puesto en marcha en Venezuela tras caer derrotado por goleada en los comicios. Según Maduro, la revolución es víctima de una pintoresca conspiración («golpe de Estado ciberfascista») en la que participarían Elon Musk (dueño de X y Tesla), Mark Zuckerberg (Facebook y WhatsApp), Jeff Bezos (presidente ejecutivo de Amazon), influencers venezolanos y sectas demoniacas que llegadas desde el Imperio (Estados Unidos) influirían en la oposición democrática venezolana.

Maduro aseguró que es víctima de los pactos satánicos que ya llevaban a cabo Hitler y Mussolini. Entre sus enemigos también están unas supuestas granjas de bots, que desde Argentina, promovidos por el presidente Javier Milei, y desde España, «imagino que deben de ser del PP o de Vox» y de la derecha mexicana.

«Hoy, el antiguo imperialismo, convertido en influencer, quiere venderte entre cuentos, chistes de que somos memes y que ellos tienen



**Boric lidera** 

la oposición

SEBASTIÁN FEST BUENOS AIRES

Por unas horas se crevó que el pre-

sidente chileno, Gabriel Boric, ha-

bía cedido en sus convicciones y

apoyaba la propuesta de Brasil y Colombia de repetir las elecciones

en Venezuela. Falsa alarma: Boric

no sólo se mantiene en sus trece,

sino que califica ya abiertamente

de «dictadura» al régimen de Ca-

racas y se ubica en la postura más

dura en América Latina, con una

declaración que encuentra su fir-

ma junto a su vecino al otro lado

izquierda en medio siglo y el ul-

traliberal libertario coinciden: hu-

bo fraude en Venezuela y no hay

razón para repetir las elecciones.

Hay matices, sí, porque Buenos

Aires reconoció a Edmundo Gon-

zález Urrutia como presidente electo, en tanto que Santiago no

ha dado ese paso. «No nos corres-

ponde a nosotros como país proclamar ganadores de elecciones,

pero sí valorar elecciones, y en

este caso estamos ante una elección fraudulenta», dijo el ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, en una entrevista

Había sido precisamente Van Klaveren, días antes, quien abrió

los interrogantes sobre la postura

de Boric al calificar de «interesan-

El presidente chileno más a la

de los Andes, Javier Milei.

a la «dictadura»

Insiste en que no hay razón para repetir

las elecciones porque hubo un «fraude»



New York Times cómo la transmisión de los resultados fue interrumpida. «Apenas a las 9 pm fui informado del presunto hackeo y por lo que se aseveraba afectó gravemente la transmisión de resultados, reduciendo la transmisión efectiva a un 58%. Este evento supuestamente impidió la emisión del primer boletin en el momento adecuado, manteniendo al país en una injustificada espera. Ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los

y en una entrevista posterior con The data center de los comandos y la falta tes», añadió Delpino, de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión de no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín», explicó el rector del CNE. Ese primer boletín otorgó de forma fraudulenta la victoria a Maduro.

> «Carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados. Tampoco estuve de acuerdo con la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa, según la tradición dentro de las 48 horas siguien-

quien también denunció la suspensión de auditorias de verificación ciudadana, de datos v de telecomunicaciones, lo que afec-

taría a «la cadena de confianza de la auditoría, generando incertidumbre».

«Estas declaraciones son un mazazo al fraude cometido por el resto de los rectores del CNE», culminó Andrés Caleca, antiguo presidente del CNE.

que conquistarnos», aseguró Maduro con el consentimiento de Monedero.

El chavismo ha multiplicado la represión desde el 28J para acallar las protestas contra su régimen, lo que ha multiplicado el número de presos políticos en el país: desde 305 a 1.674, según el Foro Penal. Militares, policías y colectivos paramilitares arremetieron de forma salvaje contra los manifestantes entre el 29 y 30 de julio, provocando al menos 25 víctimas mortales. Las detenciones continúan desde entonces y según el propio Maduro superan las 2.500.

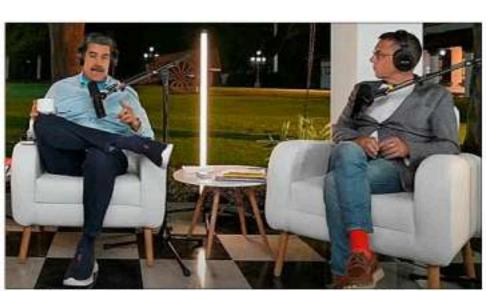

Nicolás Maduro y Juan Carlos Monedero en un momento del podcast. E.M.

campaña. AP

El opositor Edmundo González, en un acto

tes» los esfuerzos mediadores de Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, en respuesta a una pregunta en la que se hablaba de la propuesta de repetición de elecciones. ¿Estaba dando marcha atrás Boric?

en ADN Radio.

En absoluto, y para dejarlo claro, el jefe de Estado chileno dio el fin de semana una extensa entrevista televisiva en la que se refirió con dureza a Maduro y a todo lo sucedido en torno a las elecciones. «Fraude electoral» v «robo de elecciones», dijo el mandatario. Chile se mantiene así alineado en un grupo de 11 países, entre ellos Argentina, EEUU, Ecuador, Perú y Uruguay, que califican de fraudulenta la elección. Un grupo de línea más dura que Brasil y Colombia, que apuestan por la mediación y lanzaron el globo sonda de la repeti-

ción de elecciones.

«Brasil y Colombia son dos países amigos de Chile y nosotros apreciamos los esfuerzos, los valoramos, pero eso no significa que nosotros hayamos estado en la misma posición», precisó Van Klaveren. Esta postura no es gratuita para Boric, que llegó al Palacio de La Moneda con un discurso de izquierda y rápidamente se moderó en el poder, más allá de

#### El presidente de Chile se desmarca de la propuesta de Colombia y Brasil

que en su postura sobre Venezuela hay una coherencia profunda: el presidente dijo siempre que no hay derechos humanos de izquierdas o de derechas, que la postura de su país no puede variar por cercanías ideológicas.

Su voz es de las más claras en la región cuando surge el tema de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto le trae problemas con el Partido Comunista, parte de su coalición, que tiene dos ministros en el Gobierno, Camila Vallejo, la ministra portavoz, integrante del PC, se aleja de los dogmatismos: «El presidente y el canciller fijan la política exterior del país. Yo respaldo cada una de las decisiones que tomen».

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, reclamó ayer al Gobierno de Venezuela que enseñe todas las actas electorales y al mismo tiempo criticó los «discursos golpistas y violentos» de la oposición.

«Lo que también consideramos que es absolutamente execrable, verdaderamente vomitivo, es la actitud golpista de la oposición venezolana, que es una oposición abiertamente golpista, abiertamente antidemocrática», agregó.

Fernández no avanzó si Podemos apoyará hoy en la Diputación Permanente del Congreso que se llame a comparecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros motivos para informar sobre la situación en Venezuela, informó Efe.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ratificó ayer que España no reconocerá la victoria del chavista Nicolás Maduro hasta que no se verifiquen las actas de las elecciones en Venezuela, pero tampoco prevé reconocer hasta entonces una victoria de la oposición, cuyo candidato fue Edmundo González Urrutia y que otros países sí han respaldado.

## MUNDO



El canciller alemán, Olaf Scholz, deposita una flor, ayer, cerca de la escena del crimen de Solingen. CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

# Olaf Scholz, dispuesto a acelerar las expulsiones de refugiados e ilegales

El canciller alemán reabre el debate migratorio mientras la oposición pide más dureza

#### CARMEN VALERO BERLÍN

El canciller Olaf Scholz reabre el debate migratorio en Alemania tras el atentado de la semana pasada. Su pretensión es ejecutar las deportaciones en territorio europeo, aunque la oposición pide medidas más duras. Además, Scholz prometió ayer un endurecimiento de las leyes sobre armas en respuesta al mortal ataque con cuchillo en Solingen, en el que murieron tres personas.

«Esto debe ocurrir y ocurrirá muy rápidamente», aseguró Scholz en su visita a esa ciudad de Renania del Norte-Westfalia. Scholz, que declaró sentirse «enfadado y furioso» por lo ocurrido, se mostró igualmente dispuesto a acelerar las deportaciones en el seno de la Unión Europea bajo el llamado procedimiento de Dublín, según el cual, la solicitud de asilo debe presentarse en el país de entrada. El terrorista de Solingen, un refugiado sirio de 26 años, entró en la UE por Bulgaria y allí debería haber sido expulsado el pasado año.

Las promesas de Scholz forman parte de un guion ya conocido e inacabado por las disputas entre los socios del Gobierno de coalición que dirige. Socialdemócratas (SPD), liberales (FDP) y Verdes abordan la cuestión de la migración irregular, el asilo y las deportaciones de for-

mas tan diferentes que apenas ha habido avances. El endurecimiento de la ley sobre armas referido por Scholz es un ejemplo. Su ministra de Interior, la también socialdemócrata Nancy Faeser, presentó hace dos semanas un borrador que fue rechazado por los liberales y eso que la medida más llamativa era reducir la longitud de hoja permitida de 12 a seis centímetros.

El ministro de Justicia, el liberal Marco Buschmann, adelantó que ahora sí está dispuesto a estudiar la propuesta de su colega Paeser, aunque la estrategia contra el terror y la migración irregular debe tener tres pilares: posible endurecimiento de la

#### Promete leyes más restrictivas sobre armas tras el atentado

Alternativa para Alemania pide «sellar las fronteras»

legislación sobre armas, lucha más decidida contra el islamismo y deportaciones más consecuentes, sobre todo en base al reglamento de Dublín.

Las expulsiones en base a Dublín deberían ser las más fáciles de ejecutar en tanto que el país receptor es un socio europeo, pero son las que más cuestan pues nadie quiere recoger la patata caliente. Buschmann no ha dado indicios de cómo cambiar la dinámica, menos aún puede hablar en nombre de los Verdes, para quienes la consecuencia del atentado de Solingen es establecer zonas libre de armas. Hasta julio de este año, por ejemplo, Alemania había presentado 43.000 solicitudes de acogida en retorno a otros países de la UE. En unos 25.000 casos, el otro país ya ha dado su consentimiento, pero sólo se han llevado a cabo unas 3.500 expulsiones.

La Comisión de Asuntos de Interior del Bundestag se reunirá en sesión extraordinaria el viernes. El grupo parlamentario de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y de Democristiana bávara (CSU) presentó una moción en este sentido. La oposición quiere conocer los detalles de la investigación del atentado.

Los líderes y portavoces de las distintas fuerzas políticas interrumpieron sus vacaciones a raíz del atenta-

do y con mensajes muy diferentes. El más disonante fue el de la copresidenta del gubernamental SPD, Saskia Esken. Ella no cree que «podamos aprender demasiado de este ataque en particular», declaró en un debate televiso. La propuesta más dura proviene de la populista Alternativa para Alemania (AfD). Para su

lider, Alice Weidel, la tragedia de Solingen es fruto de una política de migración e inclusión irresponsable y fracasada: «Hay que sellar las fronteras durante al menos cinco años».

La CDU no va tan lejos, pero uno de sus líderes, Thorsten Frei, recordó que en el país viven un millón de refugiados sirios y 400.000 afganos. «No solo no debemos acoger a nadie de esos países, sino que la mi-

nistra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock (de los Verdes) debería salir de su escondite y llegar a un acuerdo con esos países para que acepten a sus nacionales». Baerbock no ha respondido.

#### Evacúan a 100 vecinos en un gran incendio en un edificio en Londres

#### MARÍA SIERRA LONDRES

Más de un centenar de personas fueron evacuadas ayer de sus viviendas en medio de las llamas y el humo que se propagó en la madrugada del lunes en un bloque del este de Londres. Dos de los heridos fueron ingresados.

Los servicios de emergencia llevaron a cabo una «importante operación de búsqueda y rescate» de los residentes del edificio de pisos modestos del barrio de Dagenham, que cuenta con varios comercios en los bajos.

Unos 40 camiones de bomberos, con más de 225 operativos, participaron en la operación en la que también se utilizaron drones y escaleras mecánicas desplegables hasta una altura de 64 metros. El bloque tiene un historial de riesgos en el material de la fachada y «fallos en la provisión y mantenimiento de claras rutas de emergencia y de salida», de acuerdo con una revisión efectuada en abril de 2023.

Los bomberos sofocaron las llamas, pero una cortina de humo aún ascendía horas más tarde desde el solar de esta jornada festiva en Reino Unido, con el anual carnaval caribeño en el centro de la fiesta en Londres.

Precisamente, el distrito de Notting Hill, que acoge el popular festejo callejero, sufrió hace siete años el más devastador incendio reciente, el de la torre Grenfell, en el que murieron 72 personas. Material inflamable e instalación defectuosa del revestimiento se identificaron entre las causas de la tragedia de Grenfell de 2017, cuyo informe definitivo va a publicarse en un par de semanas.

El problema de las cubiertas



El edificio siniestrado en el este de Londres. AFP

sigue sin resolverse en Londres y el resto de ciudades británicas. El bloque de Dagenham estaba cubierto con andamios para retirar material que no está permitido desde hace años.

# GUERRA ISRAEL-GAZA

#### TENSIÓN REGIONAL

## MUNDO



La hermana de un militar muerto en un atentado de Hizbulá llora junto a su féretro, el pasado fin de semana. OHAD ZWIGENBERG / AP

# Israel y Hizbulá se alejan del abismo de una gran guerra

Prosiguen en El Cairo las negociaciones para lograr un alto el fuego en la Franja

#### SAL EMERGUI JERUSALÉN

Al día siguiente de estar al borde de la guerra, Israel y Hizbulá volvieron ayer a los ataques mutuos y limitados en un guion conocido desde octubre, cuando el fuego en el sur de Israel y la Franja de Gaza se extendió a otros frentes.

Cuando el jefe del Mosad, David Barnea, viajó el domingo a El Cairo debió de preguntarse cómo el mayor choque con la milicia libanesa desde la guerra del 2006 influiría en las negociaciones con Hamas. De regreso a Israel y mientras se desescalaba la situación, pensó quizá en las informaciones de que el principal objetivo del ataque realizado horas antes por Hizbulá era la zona céntrica de Glilot, donde se encuentra la sede de los servicios secretos.

Con un ojo puesto en la frontera israeli-libanesa y el otro en Gaza, Barnea se reunió con el jefe de la Inteligencia egipcia, Abbas Kamel, el director de la CIA, Bull Burns, y el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en una cumbre que finalizó sin avances significativos, pero tampoco sin tirar la toalla.

Equipos de trabajo de Israel, Egipto, EEUU y Qatar se reunieron ayer para intentar encontrar la fórmula que reduzca las diferencias entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el líder de Hamas, Yehie Sinwar. Las fases de la liberación de los 109 secuestrados (36 declarados muertos aunque el número podría ser superior), la identidad de centenares de presos palestinos en el canje, las inspecciones en el paso de Netzarim (en centro de la Franja) y, sobre todo, el control del Corredor de Filadelfia (entre el sur del enclave palestino y Egipto) encabezan la lista de obstáculos.

La cumbre en El Cairo no trajo la tregua como el intenso choque entre Israel y Hizbulá tampoco trajo la guerra. Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, optaron por la opción más moderada en el abanico de posibilidades: detectar los preparativos de Hizbulá para lanzar su ataque de represalia y limitarse a bombardear plataformas, lanzaderas y depósitos de armas.

Una elección que provoca la ira de muchos habitantes del norte de Israel, que exigieron aprovechar el momento para llevar a cabo una ofensiva a gran escala, incluyendo en el feudo de la milicia proiraní en Beirut, y así acabar con casi 11 meses de pesadilla bajo los provectiles, misiles antitanque y drones de Hizbulá. «Es triste decirlo, pero es incluso preferible una guerra declarada para poder volver a casa y que luego haya calma que seguir con estos ataques sin cesar», cuenta Yael Mizrahi, una ciudadana evacuada del norte del país a Tel Aviv.

Por motivos muy diferentes, Sinwar también esperaba el estallido de una guerra entre Israel y Hizbulá. Al día siguiente del ataque de Hamas del 7 de octubre y como frente de apoyo, el grupo de Hassan Nasrala inició sus ataques, pero sin cruzar la línea roja (Haifa o Tel Aviv), que llevaría a un enfrentamiento bélico devastador para su grupo y para el Libano.

El deseo de desgastar diariamente al enemigo hasta la tregua en Gaza es lo que guio su represalia a la muerte de su jefe militar, Fuad Shukr, en el ataque aéreo israelí del pasado 30 de julio. Empleando proyectiles y drones, pero no misiles de larejemplo, escribió «¡Decepción!» en la portada, junto a los rostros serios de Netanyahu y Gallant.

En EEUU e Israel esperan que Sinwar renuncie ahora a la fantasía de una «unión de frentes», pese a la promesa de Irán de responder al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyah, en Teherán. De esta forma, podría tener más flexibilidad en lograr un acuerdo.

Hamas, por su parte, denuncia que el principal obstáculo para la tregua

#### Regresan a su rutina de ataques mutuos y limitados

#### Biden mantiene su despliegue diplomático con el jefe de la CIA

es Netanyahu y su demanda de controlar el Corredor de Filadelfia. Una exigencia rechazada también por Egipto, tal y como resaltó ayer un alto funcionario.

Según diversas fuentes, Netanyahu está dispuesto a ceder en este asunto que considera «estratégico» para evitar el contrabando de armas desde Egipto y el rearme del grupo, pero no de tal forma que el acuerdo pueda ser aceptado por los islamistas. Éstos exigen una retirada de la Franja de Gaza y rechazan la propuesta-puente al diferir de la presentada por el presidente de EEUU, Joe Biden.

Biden mantiene su despliegue diplomático (Burns y su asesor sobre Oriente Próximo, Brett McGurk) y militar en la región. En el primer caso para avanzar hacia una tregua que, en sus propias palabras, aliviará el sufrimiento de los civiles en Ga-

#### «EUROPA TIENE UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD EN GAZA»

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó ayer en Pamplona, donde recibió el II Premio Internacional Puerta de Europa en los VI Cursos Europeos de Verano, que «no es suficiente con haber hecho la paz entre nosotros, si el resto del mundo que llama a nuestra puerta es violento». Por ello, Borrell planteó la cuestión de si Europa se debe armar o no. «Dos semanas antes de la invasión rusa en Ucrania, ya se oían los tambores de guerra y a mí me preguntaban si les daríamos las armas para defenderse. Hasta ahora Europa lleva gastados 100.000 millones de euros y EEUU una cifra parecida», contó. «Hemos de seguir, creo, ayudando a Ucrania», opinó. Borrell explicó que en ese caso se trata de «una potencia imperial que ha invadido a otro país» y en el caso de Gaza «es una lucha terrible de dos pueblos por la misma tierra donde Europa tiene una tremenda responsabilidad porque les prometimos la tierra a uno de ellos», informó Efe.

go alcance en su ataque contra el norte y el centro de Israel, Hizbulá quiso vengarse sin desatar una guerra.

Tal y como hizo Nasrala en su discurso y aunque su ataque apenas hizo daños, los medios afines señalaron que la milicia cumplió su promesa y desafió la capacidad de disuasión de Israel. El diario Al Ahbar, por za y de los secuestrados israelíes y sus familias. En el segundo, disuadir a Irán. El mismo día que el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Charles Brown visitaba Israel, el jefe del Ejército iraní, Mohammad Hossein Bagher, envió un mensaje recordando a Haniyah: «La venganza es segura e inevitable».

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# La subida del alquiler estrangula el ahorro de los hogares

 Los inquilinos destinan el 50% de sus ingresos a la renta frente al 38% de los hipotecados
 Los precios crecen un 8,6% en julio

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

La manida cuesta de septiembre es más empinada y prolongada en el tiempo desde que los alquileres baten mes a mes sus niveles históricos. La subida de las rentas se ha convertido en el principal factor de erosión de la capacidad de ahorro de los hogares en España y en una de las principales preocupaciones de los gastos domésticos que afrontan las familias.

Alquilar fue durante muchos años un salvoconducto para ahorrar y comprar una casa, pero esos años quedaron atrás. Las rentas no dejan de subir ante una oferta de vivienda cada vez más baja y eso golpea directamente al colchón financiero de los hogares y estrangula su capacidad de ahorro. Atendiendo a los datos más recientes, en el mes de julio los precios de arrendamiento subieron de media un 8,6% en España, hasta situarse en 12,59 euros por metro cuadrado, según los datos del portal Fotocasa. Se trata del segundo aumento más alto en los últimos 12 meses, algo que complica la capacidad de los hogares para hacer frente a sus gastos. En la agencia inmobiliaria Donpiso calculan que hoy en día se retrasan más los inquilinos a la hora de pagar su alquiler que los propietarios a la hora de sufragar su cuota hipotecaria. En concreto y según los datos recopilados por los centros de su red a nivel nacional, sólo el 2% de los hipotecados se retrasan con el pago de las cuotas hipotecarias frente al 5% de los arrendatarios que lo hacen con la renta.

El impacto que supone hoy en día un crédito para vivienda sobre los ingresos totales de un hogar es menor que el esfuerzo que representa un alquiler y eso a la larga influye en su fortaleza financiera. «Teniendo en cuenta que el salario medio neto mensual por habitante en España percibido en 12 pagas es de alrededor de 1.700 euros, los españoles que viven de alquiler invierten el 50% de su salario en pagar la renta por el 38% que dedican los propietarios a pagar las hipotecas. Esta es la razón por la que la gran mayoría de la población española no ahorra o lo hace por cantidades mensuales inferiores a los 300 euros al mes», señala Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso.

Así pues, cada mes que los inquilinos pagan una renta, las tradicionales huchas con forma de cerdito no

#### DOS AÑOS DE ENCARECIMIENTO

RÉCORD. El precio de la vivienda en alquiler escaló un 8,6% en julio, hasta 12,59 euros por metro cuadrado, según Fotocasa. Es el segundo más alto en los últimos 12 meses. De esta manera, en 15 de las 17 comunidades autónomas se alcanzaron récord en el precio del arrendamiento.

CCAA. Las regiones que más incrementaron sus precios fueron Asturias (+17,9%), Madrid (+15,6%), y Castilla-La Mancha (+14,8%), si bien las comunidades con el precio más alto en julio fueron Madrid y Baleares, con rentas de 19,68 euros y 17,64 euros por metro cuadrado al mes, respectivamente.

#### CASITODAS SUBEN.

En 46 de las 48 provincias se incrementa el precio interanual del alquiler en julio, exceptuando Burgos y Tarragona. Los incrementos superiores al 10% se dan en 15 provincias, según Fotocasa. En cuanto a los precios, 20 provincias superan los 10 euros el metro cuadrado al mes, con Madrid, Barcelona y Guipúzcoa a la cabeza; en el otro lado, Jaén y Ciudad Real son las más económicas.

engordan o pierden volumen y este es uno de los factores que explican que uno de cada cuatro hogares manifiesten no tener capacidad de ahorro mensual. Un 24,5% para ser exactos, atendiendo al estudio publicado ayer por UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), una entidad especializada en financiación sostenible de la vivienda.

Entre las inquietudes de los hogares a la hora de abordar sus compromisos domésticos, la encuesta constata que los propietarios están menos preocupados por los pagos que suponen sus cuotas hipotecarias (4,98 puntos en una escala de o a 10) y más preocupados, en cambio, por otros aspectos del día a día como la cesta de la compra (7,47 puntos), la factura de la luz (6,88 puntos), la del agua (5,67 puntos) o la del gas (5,14 puntos).

#### BRECHA GENERACIONAL

No obstante, la preocupación no es igual cuando se trata de los hogares más mayores que cuando se trata de los hogares más jóvenes. En los que superan los 55 años, la inquietud por la hipoteca es menor frente a otros aspectos como la cesta de la compra, mientras que a los menores de esa edad les preocupa en mayor medida sus compromisos hipotecarios. El dato corrobora la brecha generacional de la que ya ha advertido el Banco de España a cuenta de la vivienda: la tasa de casa en propiedad se dispara al 85% entre el colectivo mayor de 65 años mientras que ha retrocedido al 31% para los menores de 35.

El propio supervisor bancario ha abordado en diversos análisis el impacto de la vivienda en las finanzas de los más jóvenes, así como las implicaciones sociales y económicas de los problemas de acceso a un hogar. Según su diagnóstico, el encarecimiento de la vivienda, tanto en régimen de compra como en alquiler, limita la capacidad de ahorro de este grupo y condiciona su proceso de acumulación de riqueza a lo largo del ciclo vital; en tanto que las dificultades para comprar y alquilar una casa son mayores para los jóvenes, ellos son los más perjudicados, ya que su capacidad para atesorar dinero se reduce al ritmo que se disparan los precios residenciales.

Las dificultades para el ahorro son mayores en aquellos lugares donde los precios son más altos. Ambas cosas coinciden en el caso de Madrid, que es una de las regiones donde un mayor número de encuestados afirma tener menos capacidad de ahorro (27,2%) y donde las rentas de alquiler son más altas (19,68 euros por metro cuadrado), según Fotocasa; sólo en julio se encarecieron un 15,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. En Canarias, un 35,7% de encuestados reconocen dificultades para ahorrar mensualmente y sus alquileres subieron un 8,4% en los últimos doce meses, hasta situarse en 13,98 euros por metro cuadrado.

# ¿ALQUILAS O AHORRAS? EL MERCADO DEL ALQUILER Variación interanual (%) Mayor Menor Media España: 8,6%

Entre paréntesis el precio de julio 2024 (€/m² al mes) Media España: 12,59 €



#### AHORRO EN LOS HOGARES ESPAÑOLES

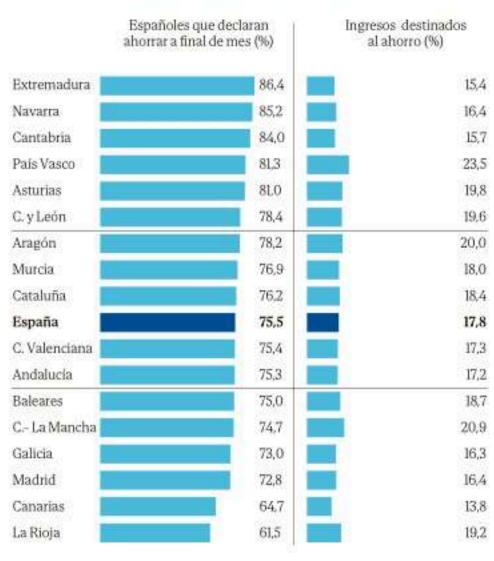

#### PREOCUPACIÓN POR LOS GASTOS DOMÉSTICOS

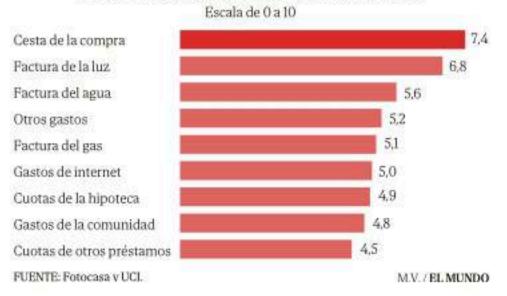

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



Una mujer pasa ante una inmobiliaria que anuncia casas de lujo en el madrileño barrio de Salamanca. JAVI MARTÍNEZ

# Los inversores aceleran la compra de casas ante el limbo de las 'Golden Visa'

Los extranjeros aprovechan para cerrar las operaciones que aún dan acceso al permiso

ALEJANDRA OLCESE MADRID

Desde que el presidente Pedro Sánchez anunció en abril que ponía en marcha la maquinaria para acabar con las Golden Visa – el sistema existente en España desde 2013 que otorga el permiso de residencia y trabajo a los extranjeros que adquieran una propiedad de al menos 500.000 euros, con la opción de traer a sus familiares –, algunos inversores internacionales e inmobiliarias especializadas han pisado el acelerador para no perder el último tren.

No está claro aún cuándo se eliminará este tipo de visado, una medida que según los expertos del sector tampoco tendrá un impacto excesivo sobre los precios al representar un porcentaje residual de transacciones, pero muchos agentes trabajan con el horizonte de que 2024 podría ser el último año para hacer este tipo de negocio, del que se han beneficiado sobre todo ciudadanos estadounidenses, chinos, mexicanos y japoneses, según los datos del Ministerio de Asuntos Ex-

Precisamente dos de estos colectivos, los chinos y mexicanos, son los que más han intensificado la actividad de búsqueda de propiedades en los últimos tres meses. «Anticípate a los cambios: En el caso de que la Golden Visa deje de ser una opción tal y como la conocemos, este es el momento ideal para actuar rápidamente y terminar tu proceso de inversión inmobiliaria en España antes de que cualquier cambio legislativo entre en vigor», recomienda a sus clientes en su página web la inmobiliaria Nolab, con sede tanto en Madrid como en Ciudad de México.

Para el mercado chino, otro referente del sector es Bafre, que opera en España desde 2004 y cuenta con cuatro delegaciones en la capital española y sede en Pekín, y que está a la caza de oportunidades para su cartera de inversores. «Trabajamos con residentes chinos en España y también con inversores que están fuera de España. Ahora están aprovechando la última fase para comprar y aprovechar para tener la Golden Visa», relata un agente inmobiliario de la compañía en conversación telefónica con EL MUN-DO. En el último mes han inundado algunos barrios de Madrid con octavillas impresas que se pueden encontrar en buzones, farolas y pa-

#### El importe mínimo de la transacción son 500.000 euros

rabrisas de coches, sobre todo en barrios como Usera, donde hay gran cantidad de residentes de esa nacionalidad, pero también en otros como Sanchinarro, ubicado al norte de la capital.

La propia inmobiliaria ofrece la posibilidad al comprador de adquirir directamente la vivienda, aunque advierte de que sería por debajo de precio de mercado, o bien gestiona la venta como mero intermediario entre vendedor y comprador. «Los clientes internacionales en general pagan al contado, no necesitan hipoteca ni financiación, así que los trámites se hacen rápidamente», cuenta a este periódico. A veces pueden comprometerse a cerrar la transacción en cosa de quince días.

De hecho, este es uno de los reclamos que aparece en sus panfletos: «Inversores chinos buscan inmuebles en Madrid. Todo tipo de inmuebles: pisos, casas, chalets, locales, naves. No importa el estado. Pago al contado. Rápida gestión. Cartera de inversores asiáticos. Tramitamos la Golden Visa (¡¡¡Aprovechar la fase final!!!)», reza uno de ellos.

Dado que lo que buscan es el permiso de residencia y el de trabajo y no disfrutar el inmueble en sí, muchas veces están dispuestos a adquirir cualquier tipo de propiedad, aunque la vivienda suele ser su opción preferida.



#### El triángulo

Se retiró Biden y apareció, arrollando, Kamala, la vicepresidenta que no hacía nada. Unos amigos míos, que viven en Washington, me lo habían advertido hace tiempo: «Biden no acabará sus cuatro primeros años. Y entonces, aparecerá Harris». Se equivocaron en el plazo. Lo demás, igual.

Llega esta señora y, en un pispás, se hace con la Convención. Todos entusiasmados. Le convierten a **Trump** en un viejito y, como dicen los comentaristas deportivos, «todavía hay partido». Poco a poco, me voy enterando del programa de la vicepresidenta Harris. Lo primero que veo es que es partidaria del aborto. Sigo sin entender por qué eso es lo primero, como si fuera una tarjeta de presentación. Argumentos, los de siempre.

Presto muy poca atención a los políticos en campaña electoral. La señora Harris, como el señor Trump o, con perdón, el señor **Abascal**, dicen lo que creen que nos gusta a los votantes. **Tierno Galván** iba más allá cuando decía que las promesas electorales están para no cumplirse.

No viene a cuento, pero el viejo profesor me cae muy bien desde el día en que me llevó en su avión particular —era época de elecciones— de Pamplona a Madrid, porque el vuelo regular en el que yo tenía que viajar no estaba operativo. Otro día lo contaré. Perdón por la digresión, pero, a veces, cuando puedo presumir de algo, lo cuento.

Estaba con el programa de la señora Harris. Quiere rebajar los impuestos a la clase media, crear empleo, y -business is business- favorecer los dos negocios de moda: armamento y construcción.

Armamento, porque cuando gane las elecciones, si las gana, será la Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y quiere que sean lo más fuerte y letal del mundo. Construcción, para resolver la escasez de viviendas y, de paso, reconstruir lo que se destruya con el armamento.

Harris ha dicho que aumentará los impuestos a los ricos y la gente ha aplaudido.

Y, como siempre, cuando las promesas electorales se traduzcan a dólares, habrá que ver si los impuestos, incluidos los de los ricos, son suficientes para equilibrar los presupuestos generales del país. Si no lo son, que yo creo que no lo serán, habrá que hacer otras cosas, como privatizar, retrasar pagos o endeudarse más.

Lógicamente, habrá aumento de deuda, porque me da la impresión de que todos los gobernantes y los que aspiran a serlo, tienen muy poco respeto a eso que a muchos no gobernantes les agobia: deber dinero.

En consecuencia, las entidades financieras volverán a jugar un papel importante y se cerrará otra vez el triángulo armamento-construcciónfinanciación.

Triángulo que se repetirá en el programa de Trump y en el de...y en el de... Y también en el de...

Muertos y muertos y muertos. Y el *triángulo*, en todo su esplendor.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



Protestas en 2018 en San Petersburgo contra el bloqueo de Telegram en el país. AFP

# El pecado original del 'Zuckerberg ruso': «Su detención no es política»

La negativa de Durov a incluir el cifrado punto por punto en Telegram tras la polémica

ÁNGEL JIMÉNEZ DE LUIS ATLANTA Más de 900 millones de personas en todo el mundo utilizan Telegram para enviar y recibir mensajes, fotos o vídeos y el arresto en Francia el pasado fin de semana de su fundador, Pavel Durov, ha puesto el foco, una vez más, en la seguridad de la aplicación.

Durov fue detenido el sábado en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París, a petición de la fiscal Laure Beccuau, que lo considera un posible cómplice de los delitos que se producen en la plataforma al no implementar controles de moderación adecuados y negarse a colaborar con las autoridades en las investigaciones. Desde la compañía, con sede en Dubai, aseguran que Telegram cumple con todos los requisitos de moderación impuestos por la nueva Ley de Mercados Digitales y que Durov, que viaja con frecuencia a Europa y es ciudadano francés, no tiene nada que ocultar. «Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso que se haga de ella», añaden.

Lo cierto es que no es la primera vez que Durov se encuentra en una situación difícil por su papel en aplicaciones de mensajería. De origen ruso, Durov abandonó su país natal en 2014 tras negarse a cerrar comunidades y perfiles críticos con el gobierno de Putin en VKontakte, otra red social que creó en 2006 y que terminó vendiendo. Tras abandonar Rusia, fundó Telegram en Berlín junto a su hermano Nikolai, y posteriormente trasladó su sede a Dubai.

Telegram no es la única plataforma de mensajería que un criminal puede utilizar, obviamente, pero sí una de las más vulnerables y eso pone a Durov en una posición comprometida. Desde su creación, y a pesar del énfasis con la que la empresa habla de seguridad, Telegram carece de una característica que sí está presente en rivales como WhatsApp o iMessage: el cifrado punto a punto. Este tipo de cifrado garantiza que sólo el

Permite que se le pida a la empresa acceder a mensajes

Macron niega un interés político y alaba la libertad de expresión

receptor de un mensaje puede abrir y consultar el contenido del mismo y garantiza que el emisor del mensaje es quién realmente dice ser. Telegram cifra el tráfico en su red, pero sólo entre el emisor y los servidores de la compañía y, posteriormente, entre el servidor y el receptor. Esto simplifica el diseño de la aplicación y facilita que pueda usarse en varios dispositivos de forma simultánea y con todos los mensajes sincronizados, pero también hace que sea posible exigir a Durov, o su empresa, que accedan al contenido de un mensaje como parte de una investigación policial, por ejemplo.

«Aunque técnicamente los mensajes de Telegram están cifrados, a efectos prácticos decir que lo están estergiversar lo que es Telegram y cómo funciona en la práctica», explica Matthew Green, experto en cifrado y profesor en la Universidad John Hopkins de Maryland, EEUU.

Telegram cuenta desde hace años con una función para cifrar los mensajes punto a punto, pero no es fácil de activar y sólo funciona en mensajes entre dos usuarios, no para grupos o canales, que son dos de las funciones más populares de Telegram. En cierta forma, Telegram funciona más como una red social que como una aplicación de mensajería.

Hay otra derivada y es que dada la popularidad de Telegram en Rusia y la historia de su fundador, las implicaciones geopolíticas son difíciles de ignorar. La App juega un papel crucial en el conflicto ucraniano (ambos bandos dependen de ella para comunicar sus avances). Telegram también ha restringido recientemente –aunque no cerrado– canales asociados con el grupo islamista Hamás con más de 700.000 suscriptores.

Beccuau tiene hasta este miérco-

les para formalizar los cargos contra Durov pero varias voces en la red han protestado ya contra lo que consideran un atentado contra la libertad de expresión. Elon Musk ha sido una de ellas: «Vivimos en tiempos peligrosos».

Elpresidente de Francia, Emmanuel Macron, salio ayer del paso para aclarar que no ha participado en la

decisión de detener a Durov y que no es una maniobra «política». «Francia ha estado siempre comprometida con la libertad de expresión, la innovación y el espíritu empresarial. Y seguirá estándolo», sentenció.

#### Multa histórica en Países Bajos a Uber por mal uso de datos de sus conductores

EL MUNDO MADRID

La Autoridad de Protección de Datos Holandesa (DPA) ha multado a la plataforma Uber con 290 millones de euros por la transferencia a Estados Unidos de datos personales de conductores europeos sin la protección adecuada.

Según la DPA, esto constituye «una grave infracción» del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Se trata de la tercera multa que la DPA neerlandesa impone a Uber, tras la sanción de 600.000 euros de 2018 y otra de 10 millones en 2023.

En concreto, la DPA holandesa descubrió que Uber recopilaba, entre otras cosas, información sensible de conductores de Europa y la almacenaba en servidores de EEUU, incluyendo cuentas y licencias de taxi, pero también datos de ubicación, fotos, datos de pago, documentos de identidad y, en algunos casos, datos penales y médicos de los conductores.

Durante más de dos años, Uber transfirió esos datos a su sede central en EEUU sin utilizar herramientas de transferencia, por lo que la protección de los datos personales no fue suficiente, señala la Autoridad holandesa, recordando que el Tribunal de Justicia de la UE invalidó en 2020 el llamado Escudo de Privacidad UE-EEUU. «Uber no cumplió con los requisitos del RGPD para garantizar el nivel de protección de los datos en lo que respecta a las transferencias a los EEUU. Esto es muy grave», indicó ayer el presidente de la DPA holandesa, Aleid Wolfsen.

Uber, que ha puesto fin a la infracción sancionada, ha expresado su oposición a esta última multa, según el regulador holandés.De su lado, un portavoz de la plataforma ha confirmado a Europa Press que Uber apelará la decisión, que considera «erró-

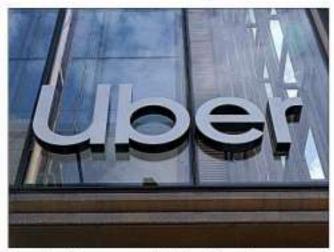

Logo de Uber en su sede de San Francisco. AP

nea», ya que el proceso de transferencia de datos transfronterizos de Uber cumplió con el RGPD durante un período de 3 años de inmensa incertidumbre entre la UE y EEUU.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



| ninso           | ÚCTIMA     | WARREST HE STARTA |       |         | ita .   | VARIACIÓN AÑO N |        |
|-----------------|------------|-------------------|-------|---------|---------|-----------------|--------|
| intoco          | DOTICACIÓN | 81805             | - 1   | MH.     | MÁX.    | ANTERIOR        | ACTIVA |
| Acciona         | 123,900    | 0,400             | 0,32  | 122,900 | 124,100 | -16,55          | -7,05  |
| Acciona Energía | 20,920     | 0,140             | 0,67  | 20,580  | 20,960  | -18,68          | -25,50 |
| Acerinox        | 9,420      | 0,030             | 0,32  | 9,335   | 9,465   | 30,36           | -11,59 |
| ACS             | 40,440     | -0,400            | -0,98 | 39,680  | 40,620  | 68,56           | 0,70   |
| Aena            | 177,300    | -0,800            | -0,45 | 177,300 | 178,800 | 50,73           | 8,04   |
| Amadeus         | 60,060     | 0,420             | 0,70  | 59,560  | 60,340  | 37,85           | -7,43  |
| ArcelorMittal   | 21,000     | 0,180             | 0,86  | 20,850  | 21,060  | 6,83            | -18,18 |
| B. Sabadell     | 1,920      | 0,001             | 0,05  | 1,904   | 1,928   | 32,59           | 72,51  |
| B. Santander    | 4,327      | -0,025            | -0,56 | 4,260   | 4,356   | 43,52           | 14,49  |
| Bankinter       | 7,910      | 0,006             | 0,08  | 7,876   | 7,938   | 3,21            | 36,47  |
| BBVA            | 9,416      | -0,024            | -0,25 | 9,356   | 9,470   | 62,22           | 14,4   |
| CaixaBank       | 5,382      | 0,008             | 0,15  | 5,354   | 5,404   | 17,92           | 44,44  |
| Cellnex Telecom | 35,280     | 0,150             | 0,43  | 35,200  | 35,630  | 15,54           | -1,07  |
| Colonial        | 5,685      | 0,100             | 1,79  | 5,600   | 5,700   | 19,35           | -13,21 |
| Enagás          | 13,720     | 0,050             | 0,37  | 13,640  | 13,740  | 17,63           | -10,12 |
| Endesa          | 18,860     | 0,010             | 0,05  | 18,795  | 18,975  | 19,18           | 2,17   |
| Ferrovial Se    | 36,680     | -0,440            | -1,19 | 36,580  | 37,220  | 14,12           | 11,08  |
| Fluidra         | 22,220     | -0,020            | -0,09 | 22,120  | 22,380  | 37,02           | 17,88  |

| Traco             | OLTHAN     | VARIACIÓN DIARIA |       | AVI    |        | Z GRA HÓCABRAY |        |  |
|-------------------|------------|------------------|-------|--------|--------|----------------|--------|--|
|                   | COTIZACIÓN | ENRICS           |       | MIV.   | MÁX    | AHTERIOR       | ACTUAL |  |
| Grifols           | 9,578      | -0,200           | -2,05 | 9,530  | 9,864  | 43,50          | -38,03 |  |
| IAG               | 2,098      | -0,022           | -1,04 | 2,069  | 2,114  | 28,08          | 17,80  |  |
| Iberdrola         | 12,720     | 0,035            | 0,28  | 12,650 | 12,740 | 18,77          | 7,16   |  |
| Inditex           | 49,190     | -0,210           | -0,43 | 49,120 | 49,400 | 67,59          | 24,75  |  |
| Indra             | 16,810     | 0,100            | 0,60  | 16,620 | 16,850 | 36,11          | 20,07  |  |
| Logista           | 27,420     | -0,120           | -0,44 | 27,400 | 27,660 | 15,61          | 12,01  |  |
| Mapfre            | 2,240      | -0,002           | -0,09 | 2,234  | 2,248  | 20,23          | 15,29  |  |
| Merlin Properties | 11,250     | 0,190            | 1,72  | 11,060 | 11,280 | 23,66          | 11,83  |  |
| Naturgy           | 23,200     | 0,020            | 0,09  | 23,100 | 23,240 | 17,57          | -14,07 |  |
| Puig Brands B     | 24,820     | -0,190           | -0,76 | 24,600 | 24,980 |                |        |  |
| Redeia            | 17,160     | 0,080            | 0,47  | 17,030 | 17,160 | 3,73           | 15,09  |  |
| Repsol            | 12,665     | 0,040            | 0,32  | 12,650 | 12,910 | 0,69           | -5,84  |  |
| Rovi              | 76,950     | -0,400           | -0,52 | 76,750 | 77,500 | 74,39          | 27,82  |  |
| Sacyr             | 3,202      | 0,044            | 1,39  | 3,156  | 3,218  | 28,54          | 2,43   |  |
| Solaria           | 11,540     | -0,020           | -0,17 | 11,430 | 11,650 | 8,70           | -37,99 |  |
| Telefónica        | 4,087      | 0,023            | 0,57  | 4,049  | 4,113  | 17,09          | 15,65  |  |
| Unicaja Banco     | 1,209      | -0,008           | -0.66 | 1,209  | 1,220  | -5,39          | 35,84  |  |

# Canadá sigue a EEUU y gravará con un 100% los eléctricos chinos

Trump amenaza con aranceles del 200% si se fabrican e importan desde México

#### FÉLIX CEREZO MADRID

La presión sobre los coches chinos eléctricos baratos se extiende como una mancha de aceite. Ayer, el Gobierno de Canadá anunció la imposición de nuevos aranceles del 100% a estos vehículos. La medida entrará en vigor desde el próximo 1 de octubre; afectará a automóviles de pasajeros, camiones, autobuses y furgonetas de reparto; y se añadirá al impuesto del 6,1% que ya abonan esos vehículos.

El nuevo arancel se esperaba desde finales de junio, cuando el primer ministro, Justin Trudeau, abrió un periodo de consultas públicas de 30 días para darle forma.

Además, viene acompañado por otro impuesto del 25% a los productos de aluminio y al acero procedentes de China, que entrará en vigor a mediados de octubre. Y en 30 días se decidirá la imposición de aranceles adicionales a elementos como baterías y semiconductores.

Finalmente, existe la intención de limitar las ayudas a la compra de vehículos 'cero emisiones' o para la instalación de infraestructuras de recarga a aquellos productos fabricados en países que tengan acuerdos de libre comercio con Canadá.

El movimiento implica alinearse con EEUU, que meses atrás aprobó tasas del 100% a vehículos de baterías chinos; y, en menor medida, con la UE. Esta última concretó hace una semana su propuesta de aranceles, que oscilará entre el 9% que abonará Tesla hasta el 36,3% que tendrá que pagar, entre otros, SAIC (matriz de MG). Estas cifras tienen que añadirse al 10% que ya abona cualquier vehículo importado desde China.

En una nota difundida por el Gobierno de Trudeau, éste se justifica señalando que se trata de proteger a la industria de automoción local, que sustenta a más de 125.000 empleos directos. El pasado año, el país norteamericano ocupó la undécima posición mundial, con 1,55 millones de unidades, un 26% más que en 2022.

«Se trata de un sector que se encuentra en el primer nivel, pero se enfrenta actualmente a una competencia desleal por parte de los productores chinos, que se benefician de políticas y prácticas injustas y ajenas al mercado», acusaba ayer el Gobierno de Trudeau, en línea con las argumentaciones de la UE.

#### AMENAZAS DE EEUU

Aunque por encima de las subvenciones y ayudas económicas, los canadienses plantean una crítica mucho más general: «La política intencional y dirigida por el Estado de China de sobrecapacidad y la falta de normas laborales y ambientales rigurosas amenazan a los trabajadores y las empresas de la industria de vehículos eléctricos en todo el mundo» y «socavan la prosperidad económica a largo plazo de Canadá».



GETTY

#### EL DUEÑO DE TEMU TRIPLICA GANANCIAS... Y SE HUNDE EN BOLSA

El grupo chino PDD Holdings, matriz de la plataforma de comercio electrónico Temu, obtuvo un beneficio neto atribuido de 60.007 millones de yuanes (7.525 millones de euros) en el primer semestre de 2024, un 183% más que en 2023. Llegó a caer un 28% en el Nasdaq ante una ralentización futura de sus ingresos.

Esta contundencia choca con el cuidado con el que se abordó inicialmente la cuestión, dado que China es el segundo socio comercial del país norteamericano. ¿El problema? Que el primero es el vecino del Sur, EEUU, que es donde terminan vendiéndose una buena parte de los automóviles made in Canadá.

Millones. Vehículos fabricados en Canadá en 2023. El sector da empleo a 125.000 personas. Además, están muy presentes las amenazas que tanto Joe Biden, como sobre todo Donald Trump, candidato republicano a las elecciones a la 
presidencia de los EEUU, han lanzado en los últimos meses a México. La 
razón es la posibilidad de que las marcas chinas instalen fábricas en este 
último país y lo utilicen como cabeza de puente para inundar el mercado estadounidense de vehículos baratos a pilas.

«Esto no va a pasar», ha dicho Trump, porque lo primero que se ha propuesto es lograr que esas fábricas –como la que BYD tendrá en el país azteca– «vengan a EEUU y nuestra gente se encargue de ellas». Y si esta línea falla, la otra alternativa es «poner un arancel del 200%» a los coches que produzcan. «Y se terminó la relación comercial con México». En 2026, EEUU, Canadá y México están citados para renovar el acuerdo de libre comercio que rige entre los tres países.

Y es que el histriónico político se ha fijado como objetivo estratégico la defensa de la automoción estadounidense. No olvida que los estados del llamado Cinturón del Óxido, muy relacionados con esta industria y muy castigados por su crisis, fueron claves en su victoria en 2016.

Por eso, terminará «con la obligación de usar vehículos eléctricos» que emana de la actual Administración Biden. Dice que así salvará al sector de la «destrucción total» y que permitirá «ahorrar miles y miles de dólares a los clientes estadounidenses».

## **DEPORTES**

# Laporta y sus fichajes fugaces

FÚTBOL. En su segunda etapa como presidente del Barça ha contratado a 25 jugadores y sólo ocho de ellos siguen en el club / Vitor Roque, el último en salir, firmó ayer por el Betis / Dani Olmo, finalmente inscrito

AMADEU GARCIA BARCELONA El Barcelona vive una realidad aún muy complicada. Los problemas económicos que acumuló la entidad en la última etapa del mandato de Josep Maria Bartomeu siguen, a día de hoy, condicionando la configuración de la plantilla barcelonista. Fichar se ha convertido en algo mucho más complicado. Y, además, bien por el hecho de que el rendimiento

de algunas incorporaciones no ha

RAYO / BARCELONA

Nteka

I. Martinez Eric García

Ter Stegen

Unai López

Yamal

De Frutos

Lewandowski

Estadio: Vallecas

Arbitro: Soto Grado

Hoy: 21.30 h. Movistar

Rayo, que

**HOY** Visita al

la contratación de James

fue elegido el mejor de la

reciente Copa América. Tras la

marcha del delantero Radamel

equipo madrileño se hace con

un futbolista que despertará la

ilusión de los aficionados en la

temporada del centenario del

jornada a la Real Sociedad (o-2)

pasado sábado en el campo del

en el Reale Arena y empató el

Getafe, en un buen inicio de

campeonato.

el Bayern Múnich. El

Rodríguez, ex jugador, entre

D. Olmo

Raphina

sido el esperado, bien porque la caja obliga a ello o bien por otras circunstancias del todo inesperadas, muchas de las contrataciones que se han cerrado a lo largo de esta segunda era de Joan Laporta han pasado de manera fugaz.

Delos 25 jugadores que se incorporaron al primer equipo desde el curso 2021/22, el primero completo con el actual máximo dirigente azulgrana al frente de la entidad tras su triunfo en las elecciones de marzo de 2021, sólo ocho siguen formando parte de la plantilla que ahoratiene a su disposición el alemán Hansi Flick. Sólo sobreviven el 32% de los fichados.

En el verano de 2021 se incorporaron a la entidad barcelonista Eric García, Memphis Depay, Sergio Aguero, Yusuf Demir y Luuk de Jong. El argentino tuvo que retirarse de manera abrupta, después de que se le detectaran problemas cardíacos, v Yusuf Demir, pese a firmar un arranque de pretemporada

prometedor, se fue diluyendo en los planes del entonces técnico, Ronald Koeman, condicionado por los 10 millones de euros que debía pagar el club si el austríaco jugaba más de 10 partidos. En enero de 2022, ya con Xavi en el banquillo, llegaron Ferran Torres, Adama Traoré, Dani Alves, incorporado meses antes, pero inscrito entonces, y un Pierre-Emerick Au-

bameyang, que le dio otro aire al ataque azulgrana. De todas estas incorporaciones, sólo Ferran Torres y Eric García se mantuvieron en la plantilla con vistas a un curso 2022/23 precedido por un verano tremendamente movido en los despachos por la llegada de nuevas incorporaciones.

Entonces, el Barcelona fichó a Raphinha, Jules Koundé, Andreas Christensen, Franck Kessié, Héctor Bellerín, Marcos Alonso, Pablo Torre y Ro-

> bert Lewandowski, y refichó a Ousmane Dembélé, que había finalizado su compromiso con el club y estaba sín equipo.

Muchos de esos jugadores llegaron a coste cero o a precio muy asequible, pero el club tuvo que rascarse el bolsillo para contratar al extremo brasileño, al central francés y al delantero polaco, activando, para ello, una serie de palancas económicas.

Ese curso, en cambio, no habría ninguna incorporación en la ventana invernal para un conjunto que lograría hacerse con la Supercopa de España y con la Liga. De toda esa retahíla de incorporaciones, Kessié, Bellerín, Marcos Alonso y Dembélé (se marchó al PSG a cambio de 50 millones de euros, de los cuales unos 35 fueron para el club y el resto para el bolsillo del jugador) hicieron las maletas en un verano en el que el Barça tuvo que devanarse los sesos para que llegaran

nuevos jugadores

a la plantilla. Para la campaña 2023/24, la que Joao Cancelo, por parte del Manches-



Vitor Roque disputa un balón con David García, en un partido ante Osasuna. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

ter City, y de Joao Félix, procedente

del Atlético de Madrid. También se re-

cuperó a Fermín. Este verano, Gün-

dogan, que poseía una de las fichas

más altas, ha optado por volver al

Manchester City, liberando así masa

salarial, Oriol Romeu ha sido cedido

al Girona, Vítor Roque, al Betis, tal y

como oficializó ayer el club. Este lu-

nes también se cerró la cesión de Len-

glet al Atlético. El Barça ha optado

por no buscar fórmulas que permi-

tieran mantener a Cancelo o Joao Fé-

lix y, además, ha sellado la venta de

Mika Faye al Rennes francés por 10,3

contrata a James El Rayo Vallecano anunció ayer otros equipos, del Real Madrid y centrocampista tiene 33 años y Falcao, también colombiano, el club. El Rayo ganó en la primera

> sería la última de Xavi Hernández al frente del banquillo, se cerraron los fichajes de lñigo Martínez, Oriol Romeu, Ilkay Gündogan y Vitor Roque, quien debía llegar al club el pasado mes de julio, pero cuyo aterrizaje se adelantó al mercado de invierno, y se pactaron además las cesiones de

millones de euros. Faye pertenecía al filial pero su venta se ha computado en el global de la primera plantilla.

De todos los fichajes del verano de 2023, sólo Íñigo Martínez, imprescindible para el técnico alemán, sigue en el club. A última hora de la tarde de ayer, el Barcelona encontró una fórmula para inscribir a Dani Olmo, ausente en los dos primeros partidos de campeonato. La Liga permitirá la operación por la baja de larga duración de Andreas Christensen, tal y como ya hizo con Iñigo Martínez aprovechando la lesión de Ronald Araujo. «Si un futbolista no juega, no está contento. Pero si está en la lista estará al 100%», había comentado Flick sobre Olmo antes de conocerse la noticia de que podría ser finalmente inscrito.

El ex polivalente jugador del Leipzig y uno de los hombres destacados de la selección española que ganó la Eurocopa no disimuló su malestar el pasado sábado en Montjuïc, cuando vio el partido desde la grada después de tener que ser excluido a última hora de la lista de convocados.

## **DEPORTES**

## Homenaje al gol de Villarreal y Celta

#### VILLARREAL

El espectáculo ofrecido anoche por Villarreal y Celta fue de los que hacen afición. En un partido lleno de alternativas el conjunto azulejero remontó dos veces y acabó alzándose con la victoria (4-3) tras transformar Parejo un penalti en el tiempo añadido.

#### **LALIGA EA SPORTS**

#### **JORNADA 3º**

Ayer: Villarreal 4 Celta 3.

Hoy: Mallorca-Sevilla (19.00 horas).
Rayo-Barcelona (21.30 horas).

Miércoles: Athletic-Valencia (19.00 horas). Valladolid-Leganés (19.00 h).
R. Sociedad-Alavés (21.30 horas).

Atlético-Espanyol (21.30 horas).

Jueves: Girona-Osasuna (19.00 h).
Las Palmas-R, Madrid (21.30 horas).

Aplazado: Betis-Getafe

|                | J | G | E | P | GF | GC | Pt |
|----------------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. Villarreal  | 3 | 2 | 1 | 0 | 8  | 6  | 7  |
| 2. Celta       | 3 | 2 | 0 | 1 | 8  | 6  | 6  |
| 3. Barcelona   | 2 | 2 | 0 | 0 | 4  | 2  | 6  |
| 4. At. Madrid  | 2 | 1 | 1 | 0 | 5  | 2  | 4  |
| 5. Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4  | 1  | 4  |
| 6. Leganés     | 2 | 1 | 1 | 0 | 3  | 2  | 4  |
| 7. Osasuna     | 2 | 1 | 1 | 0 | 2  | 1  | 4  |
| 8. Rayo        | 2 | 1 | 1 | 0 | 2  | 1  | 4  |
| 9. R. Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2  | 2  | 3  |
| 10. Valladolid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1  | 3  | 3  |
| 11. Betis      | 2 | 0 | 2 | 0 | 1  | 1  | 2  |
| 12. Getafe     | 2 | 0 | 2 | 0 | 1  | 1  | 2  |
| 13. Sevilla    | 2 | 0 | 1 | 1 | 3  | 4  | 1  |
| 14. Las Palmas | 2 | 0 | 1 | 1 | 3  | 4  | 1  |
| 15. Athletic   | 2 | 0 | 1 | 1 | 2  | 3  | 1  |
| 16. Mallorca   | 2 | 0 | 1 | 1 | 1  | 2  | 1  |
| 17. Alavés     | 2 | 0 | 1 | 1 | 1  | 2  | 1  |
| 18. Girona     | 2 | 0 | 1 | 1 | 1  | 4  | 1  |
| 19. Espanyol   | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 2  | 0  |
| 20. Valencia   | 2 | 0 | 0 | 2 | 2  | 5  | 0  |

#### LALIGA HYPERMOTION

#### JORNADA 2"

Racing 2 Eibar 2. Huesca 2 Deportivo 1. Ferrol 0 Granada I. Sporting 0 Eldense 0. Levante 1 Cádiz I, Málaga 1 Mirandés 1. Tenerife 0 Almeria I. Albacete 1 Elche 0. Castellón 0 Oviedo 0. Cartagena 1 Zaragoza 2. Córdoba 2 Burgos 2.

|                  | J | G | ŧ | P | GF | GC | Pt |
|------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. Zaragoza      | 2 | 2 | 0 | 0 | 6  | 1  | 6  |
| 2. Huesca        | 2 | 2 | 0 | 0 | 3  | 1  | 6  |
| 3. Albacete      | 2 | 2 | 0 | 0 | 3  | 1  | 6  |
| 4. Burgos        | 2 | 1 | 1 | 0 | 5  | 3  | 4  |
| 5. Elbar         | 2 | 1 | 1 | 0 | 3  | 2  | 4  |
| 6. Levante       | 2 | 1 | 1 | 0 | 3  | 2  | 4  |
| 7. Almeria       | 2 | 1 | 1 | 0 | 3  | 2  | 4  |
| 8. Eldense       | 2 | 1 | 1 | 0 | 2  | 1  | 4  |
| 9. Mirandés      | 2 | 1 | 1 | 0 | 2  | 1  | 4  |
| 10. Real Oviedo  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1  | 0  | 4  |
| 11. Granada      | 2 | 1 | 0 | 1 | 2  | 2  | 3  |
| 12. R. Santander | 2 | 0 | 2 | 0 | 4  | 4  | 2  |
| 13. Málaga       | 2 | 0 | 2 | 0 | 3  | 3  | 2  |
| 14, R. Ferrol    | 2 | 0 | 1 | 1 | 2  | 3  | 1  |
| 15. Córdoba      | 2 | 0 | 1 | 1 | 2  | 3  | 1  |
| 16. Sporting     | 2 | 0 | 1 | 1 | 1  | 2  | 1  |
| 17. Castellón    | 2 | 0 | 1 | 1 | 0  | 1  | 1  |
| 18. Cádiz        | 2 | 0 | 1 | 1 | 1  | 5  | 1  |
| 19. Deportivo    | 2 | 0 | 0 | 2 | 1  | 3  | 0  |
| 20. Tenerife     | 2 | 0 | 0 | 2 | 1  | 3  | 0  |
| 21. Elche        | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 2  | 0  |
| 22. Cartagena    | 2 | 0 | 0 | 2 | 2  | 5  | 0  |



El ciclista kazajo Nicolas Vinokurov, integrante del equipo Astana, que participa en la Vuelta. GETTY

# El discreto hijo del jefe

CICLISMO. Nicolas Vinokurov, que corre en el Astana, el equipo de su padre, se curte en la Vuelta / Ocupa el puesto 148 de la general

| 2024     |
|----------|
|          |
| 36.09.36 |
| a 3.53   |
| a 4.32   |
| a 4.39   |
| a 5.17   |
| 160 kms  |
|          |

VILLETTA A ECDAÑA 2024

#### PABLO DE LA CALLE

«Es un enchufado, el niño bonito del jefe». «Si no fuera por su padre no estaría aquí». El kazajo Nicolas Vinokurov (22 años) ya se ha acostumbrado a soportar los comentarios envenenados que escucha desde 2022, cuando ingresó en el Astana, el equipo dirigido por su padre: Alexandre Vinokurov, que fue campeón en ruta en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, ganador de la Vuelta a España 2006 y tercero en el Tour de Francia de 2003 (sólo fue superado por los defenestrados Lance Armstrong y Jan Ullrich). La trayectoria del progenitor siempre estuvo agitada por la polémica: fue sancionado con un caso de dopaje sanguíneo y acusado de comprar el triunfo en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja de 2010. Se retiró en 2012 e inmediatamente después pasó a desempeñar el cargo de mánager general del equipo Astana.

El hijo del jefe sobrevive en la Vuelta ejerciendo un rol muy discreto. Ocupa el puesto 148 en la clasificación general, a un hora, 51 minutos y 53 segundos del líder Ben O'Connor. Es un integrante habitual del furgón de cola del pelotón, ese que en las jornadas de alta montaña pelea para no llegar fuera de control. El pasado domingo, con una dura travesía por las cumbres de Sierra Nevada y meta en Granada, terminó en el puesto 159; sólo cuatro llegaron más tarde que él. Su mejor resultado lo cosechó en la etapa quinta, con el puesto 28, que se resolvió al sprint en Sevilla. En el resto de citas no ha conseguido finalizar entre los 130 primeros. Un ciclista anónimo de la Vuelta, que huye del farolillo rojo y sólo acapara atención por el pasado de su protector. Antes de llegar a la Vuelta, que ayer disfrutó de su primer día de descanso, participó en la Vuelta a Burgos sin apenas notoriedad. Su mejor clasificación fue un decimoséptimo puesto en la última de las cinco jornadas de la carrera. Terminó en el puesto 100.

«Muchas personas piensan que sólo conseguí un contrato gracias a mi padre, pero no se fijan en los resultados. Tendré que seguir demostrando que valgo para esto, también tendré hacer frente a esas críticas», decía Nicolas a la web WielerFlits tras ganar una etapa en el Tour de Japón de 2023.

El hijo del patrón del Astana, nacido en Niza y criado en Mónaco, se estrenó como profesional en el Tour de Omán de 2022. Su hermano mellizo, Alexandre, milita en el segundo equipo de Astana. En su corta hoja de servicios, además del triunfo parcial en el Tour de Japón, figuran como notas más relevantes los campeonatos de ruta sub´23 de Kazajistán de 2022 y 2023 y la segunda plaza en el Tour de Van del año pasado.

Nicolas sabe que le queda mucho por aprender y que su debut en la Vuelta le sirve como una experiencia muy enriquecedora. Sus objetivos son llegar hasta la clausura de Madrid, curtirse en el oficio y ayudar a Harold Tejada y a Lorenzo Fortunato, los líderes del Astana en la Vuelta. El es un hijo agradecido y con ganas de mejorar: «Mi padre sabe mucho de este deporte y siempre intenta ayudarme. A veces es muy estricto, si cometo un error me castiga por ello más rápido que a mis compañeros, porque sabe que podría haberlo hecho mejor. Pero otras veces también es muy amable», ha reconocido este corredor que atesora como gran virtud el sprint en rampa. Todo apunta a que intentará abrirse camino como clasicómano. Su padre también sabe mucho de eso.

### Muere Eriksson, técnico universal

#### CARLOSTORO

Se lo ha llevado a los 76 años un cáncer de páncreas inoperable y sin curación posible. En los últimos tiempos estaba irreconocible. Abotargado a causa de la medicación, no se parecía al Sven-Góran Eriksson que nuestra memoria recordaba y nuestra retina retenía. Sonreía, sin embargo, agradecido a lo que él considera una vida plena.

Plena y, desde luego, viajera. Y, en el plano sentimental, ajetreada, por no decir tumultuosa. Futbolista ni siquiera mediocre en insignificantes clubes suecos, retirado a los 27 años, conoció, no obstante, el éxito como entrenador, resumido en 18 títulos de club en Suecia, Portugal e Italia. También pisó China. Fue el primer entrenador que hizo un doblete Copa-Liga en tres países y ganó la Copa de la UEFA en 1982 con el Göteborg. También, en su última edición antes de ser suprimida, la Recopa. Y la Supercopa de Europa, ambas con el Lazio en 1999. No le faltaron grandes clubes (Roma, Fiorentina, Sampdoria, Manchester City...). Pero sí un máximo título. Estuvo cerca cuando perdió con el Benfica ante el Milan la final de la Copa de Europa en 1990.

Con selecciones nacionales fue igual de universal. O más, porque anduvo por cuatro continentes: Europa, América, Asia y África. Primer seleccionador no británico de Inglaterra, dirigió a los combinados mexicano, filipino y marfileño.

Todo un personaje. Un seductor. Físicamente pasional y sentimentalmente arrebatado, en su vida privada-íntima no hizo honor a su apodo de *Ice Man* [Hombre de Hielo], con seguridad atribuido de modo tópico a su cuna nórdica. Aunque estuvo casado 17 años con Ann-Christine Petterson, la mujer de su vida, en la mezcla de años de relación y amistad, fue, probablemente, Nancy Dell'Olio, abogada italo-estadounidense.

Pero sus infidelidades, romances y escarceos fueron carne de tabloide. Fueron especialmente sonoras sus relaciones con la escritora Graziella Mancinelli, la presentadora de televisión Ulrika Jonsson y la ex modelo y empleada de la Asociación Inglesa de Fútbol, Faria Alam.

Afrontó la muerte inevitable y cercana con una entereza admirable. Dejó un mensaje: «Cuídense y cuiden su vida. ¡Vívanla!».

Hagámosle caso, al menos en lo que se refiere a cuidar la única vida de la que disponemos.

## DEPORTES



Ivan Corretja durante la primera edición del torneo de Para-Standing Tennis de Grugliasco, una ciudad al norte de Italia. STEFANO GUIDI / GETTY

# La lucha paralímpica de Ivan Corretja

TENIS. El hermano de Alex, que a los 14 sufrió una amputación, reivindica que haya tenis adaptado de pie, no sólo en silla / «Nunca caí en depresión, sobrevivir me dio energía»

#### JAVIER SÁNCHEZ

«¿Sabes qué? Todos los días conduzco por esa misma carretera, paso por esa misma curva, y no siento nada especial. Si voy con alguien le digo: 'Mira, ahí me la pegué yo'. Conozco al chico que me atropelló e imagino que no será un buen recuerdo para él. Me gustaría que supiera que no le guardo ningún rencor».

Durante la verbena de San Juan de 1987, Ivan Corretja cruzaba la Arrabassada, la carretera que conecta Barcelona y Sant Cugat con subida y bajada al Tibidabo. Iba en moto, de paquete. Estaba a punto de cumplir 15 años y, gracias a un viaje de sus padres, vivía una de aquellas primeras noches de libertad adolescente en las que todo parece posible. Era buen estudiante y mejor tenista, ha-

bía sido subcampeón de España infantil de clubes formando pareja de dobles con su hermano pequeño, Alex. Bajo una luna clara era imposible pensar que en uno de los últimos giros, un coche asaltaría el carril contrario y se lo llevaría por delante a toda velocidad. «No perdí el conocimiento y en todo momento supe qué pasaba. Tenía 14 años y creía que me iba a morir. Pensaba: No me

puede pasar esto a mí. Por eso, unas horas después, cuando me dijeron que me tenían que amputar la pierna izquierda por debajo de la rodilla me pareció lo de menos. La úni-



Ivan Corretja (de blanco), junto a su hermano y Arrese. 1.C.

ca pena que sentí fue porque no podría jugar a tenis», explica en conversación con EL MUNDO.

Pregunta. Cuenta la leyenda que el bueno era usted, que sin el accidente hubiera llegado incluso más lejos que su hermano Alex.

Respuesta. [Risas] Entiendo el bulo, lo he escuchado varias veces. Como historia es cojonuda, pero no es verdad. El tenis no es sólo técnica o agilidad, también es táctica y cabeza. Álex de pequeño ya era mejor que yo. Yo quería llegar a ser profesional y Álex ya quería ser número uno del mundo. La diferencia es

abismal. Él tenía muy claro lo que quería y, mira, se quedó a sólo un partido de conseguirlo.

A sus 52 años, Ivan Corretja es ahora campeón del mundo de tenis adaptado de pie, pero hasta conseguirlo tuvo que pasar mucho tiempo alejado de su deporte favorito. «Después del accidente me fui a estudiar a Estados Unidos, a un high school en Fremont, en Nebraska, y allí ayudé al entrenador del equipo femenino de tenis y mehicieron una prótesis que estaba muy bien para la época, pero cuando volví me di contra un muro. Tenía 17 años, quería seguir haciendo deporte al más alto nivel, quería ir a unos Juegos Paralímpicos, pero todo lo que probé, como la natación y el ciclismo en pista, no se me daba nada bien. Lo mío era el tenis y como no había tenis para amputados, sólo tenis en silla de ruedas, me pasé al pádel, que justo estaba empezando en España. Pasaron muchos años hasta que volví a jugar al tenis, la verdad. De hecho, llegué a pensar que ya no lo haría», relata, y por esa experiencia ahora está en lucha.

Mientras la mayoría de deportes tienen múltiples categorías en los Juegos Paralímpicos, el tenis se ha quedado reducido a su modalidad en silla de ruedas. Hay todo en circuito para tenistas sentados, con Grand Slam y premios cuantiosos, pero nada más. Por ejemplo, los amputados de un brazo no tienen posibilidad de jugar oficialmente porque deberían elegir entre golpear con la raqueta o hacer avanzar la silla. Por eso se creó la Para-Standing Tennis, la asociación in-

## **DEPORTES**

ternacional de tenis adaptado de pie, con Corretja como presidente. Por eso últimamente se han llevado a cabo iniciativas como partidos de exhibición en el US Open y el Abierto de Australia, que buscan presionar a la Federación Internacional de Tenis (ITF) para que mueva ficha. Ya hay torneos en varios países, incluso Mundiales

«Dicen que antes del accidente yo era mejor tenista que mi hermano y es mentira»

#### Antes de que un coche le atropellara el San Juan de 1987, fue subcampeón de España infantil

y Europeos, con Corretja como dominador de la categoría PS2, para amputados de una pierna, pero falta oficialidad y apoyo económico.

P.¿Nunca pensó en jugar en silla de ruedas, aunque no la necesitara?

R. No, no, no le veía sentido. Si no necesitaba una silla para ir por la calle, tampoco para jugar. Me entristecía no poder jugar al tenis porque me encantaba, adoraba la competición, pero nunca caí en depresión ni pensé que me habían hundido la vida. Sobrevivir me dio una energía de la hostia. En 1987, unas semanas después del accidente, fui al Campeonato de España infantil por equipos, el trofeo Joan Compta, del que yo había sido subcampeón el año anterior. A la gente le daba mucha pena verme allí, con la pierna amputada, con muletas, pero yo recuerdo mi alegría por ver otra vez jugar a mi hermano Ålex, que entonces si ganó el título. Si ahora peleo por el tenis adaptado de pie no es por mí, para estar 10 años jugando por el mundo, es por los chavales que sufren un accidente o una enfermedad y pueden seguir practicando su deporte favorito.

Ivan Corretja estudió Derecho y Publicidad en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y trabajaba como director de un club de tenis, el Bonasport, cuando su hermano Alex ganó el Masters de 1998 y le pidió ayuda. De repente se convirtió en su representante. Poco después, Joaquim Hernández le encomendó la carrera de su hijo, Xavi, que acababa de debutar en el Barça de la mano de Louis Van Gaal, y así el mediano de los Corretja empezó su carrera como agente. Luego llegarían otros tenistas, como Albert Costa, y otros deportistas, como Gemma Mengual y Toni Elías, hasta que hace unos años aceptó la oferta del Bayer Leverkusen para convertirse en su responsable de *scouting* en España. «En la vida me ha ido bien, nunca he sentido mucha pena por lo que me pasó», finaliza.



El ultramaratoniano Kilian Jornet recorre la Gran Combin, en Suiza, durante su reto en Los Alpes. NICK DANIELSON

# El reto de Jornet y su gran legado a la ciencia

ALPINISMO. El catalán quiere subir a las 82 cimas de los Alpes de 4.000 metros y que su desafío permita estudiar los límites humanos

DANIEL G.-FONTECHA MADRID

Impresionante. Pocos calificativos mejores se pueden llegar a encontrar en el diccionario para calificar la hazaña que se ha propuesto el deportista Kilian Jornet (Sabadell, 36 años) en los Alpes. El catalán ha iniciado el reto Alpine Connections, que consiste en escalar el mayor número posible de montañas de más de 4.000 metros de la cordillera europea (82 posibles) en un tiempo récord. Hace 12 días que comenzó su desafío y ya ha llegado a la cima de 51 picos. Para ello ha empleado 178 horas. Cifras que, de continuar con el mismo ritmo, podrían superar el récord de los italianos Franco Nicolini y Diego Giovannini del año 2008, cuando lograron subir todos los picos alpinos en 60 días.

Todo comenzó el pasado 15 de agosto, cuando el ultramaratoniano español inició esta gran aventura con dos objetivos en mente: enlazar el mayor número de cimas explorando los límites físicos y mentales del cuerpo humano y, al mismo tiempo, donar a la ciencia todos los datos sobre el estrés metabólico, el deterioro del sueño o las cargas de entrenamiento que su equipo de fisiología recopile durante el viaje. De esta forma, pretende dar a conocer cuáles son las reacciones del cuerpo a esos niveles de actividad. Porque la vida de Jornet es eso, una constante búsqueda de desafíos sólo al alcance de deportistas apasionados por superarse a sí mismos.

Así fue como nació la idea del reto el año pasado, mientras subía 177 cimas de 3.000 metros en 11 días en Los Pirineos. Otra de sus locuras. Nada más terminar su último ascenso a la Pica d'Estats supo que era el momento de dar un paso más.

Pasados varios meses y después de vencer en la carrera de montaña de Sierre-Zinal (Suiza), Jornet aprovechó su gran trabajo de preparación física, logística y su conocimiento en la zona (ha residido allí durante una década) para emprender, desde Piz Bernina, esta nueva aventura personal. Un viaje en el que su cuerpo y las condiciones climáticas que se presenten son sus barreras. Gestionar los periodos de descanso o la fatiga es fundamental para mantenerse alerta y atesorar diferentes alternativas por si algo falla. En la montaña, cualquier cosa puede pasar, hasta recibir el mensaje más imprevisto. «La policía noruega me acaba de llamar porque mi coche necesita ser retirado del parking donde está porque han iniciado unas obras que no fueron anunciadas», contó Jornet en sus redes, rodeado de nieve y en medio de su séptima etapa, en la que logró subir 18 cimas en 17 horas de actividad, durmiendo sólo tres.

Esta impredecibilidad hace que no haya etapas marcadas ni tiem-

En 12 días ha roto todas las previsiones y ha escalado 51 montañas

En 2008, los italianos Nicolini y Giovannini lograron el récord, con 60 jornadas

pos planificados. Todo se tiene que adaptar a cada momento y a lo que Jornet necesite, lo que hace imposible determinar cuánto tiempo durará la aventura. Cada ruta, diseñada a partir de múltiples factores, es única y sólo tiene como objetivo la próxima montaña que haya que escalar. La cumbre siguiente siempre es su favorita. Si noes posible avanzar, hay que parar y esperar a que las condiciones cambien. No hay ninguna jornada igual. En la primera etapa recorrió 242 kilómetros, ascendió su primer pico y completó gran parte del trayecto en bicicleta. En cambio, en otras ocasiones ni siquiera recurre a los pedales.

«Golpe a golpe y verso a verso», Jornet sigue adelante, pero no lo hace solo. Además de un pequeño equipo de soporte y otro de creación de contenidos, que le acompañan en todo momento, familiares como su madre, su pareja, Emelie Forsberg, y sus hijas le han esperado en algunos finales de etapa para poder seguirle y ser partícipes de cada una de sus proezas.

También varios amigos se han querido sumar al proyecto, como los alpinistas Philipp Bruger, que compartió con él los primeros kilómetros, o Jules Henri, al que se ha encontrado de casualidad después de viajar hasta La Fouly, en la undécima etapa de este viaje. Con él, Jornet ha podido llegar hasta Val Ferret (Italia), lugar donde se encuentra descansando debido a las condiciones del tiempo. «Intenté comer, beber mucho, curar la piel de mis manos y pies y prepararme para el próximo empujón largo», apuntó ayer nada más llegar.

## **EL TIEMPO**

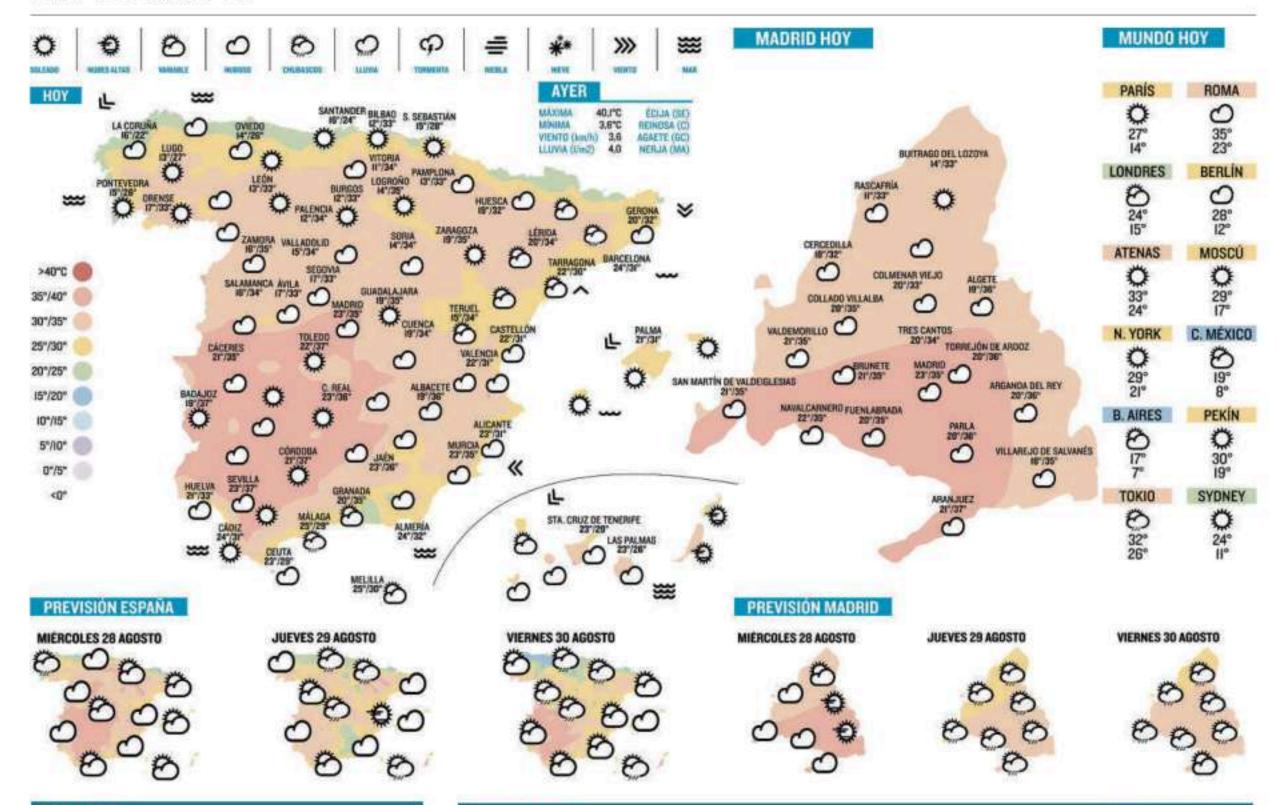

#### SORTEOS

#### **CUPÓN DE LA ONCE**

#### 64.987

La Paga: 038

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

#### TRIPLEX DE LA ONCE 056 - 929 - 562 - 380 - 712 SUPER ONCE

Combinación ganadora del domingo: lº Sorteo: 02-04-09-16-19-29-39-40-47-48-49-50-57-58-63-66-67-69-74-80

2º Sorteo: 05-08-09-18-23-24-25-27-32-33-39-41-43-45-56-62-63-65-70-82 3º Sortes: 02-13-19-21-24-29-31-33-34-41-

47-48-50-52-54-61-68-76-81-82 4° Sorteo: 03-05-16-18-24-39-54-57-58-60-62-66-70-73-74-75-77-78-79-85

5° Sorteo: 01-02-05-11-18-20-21-30-32-34-37-44-57-59-66-68-70-83-84-85



#### BONOLOTO

Combinación ganadora del lunes: 3-9-10-22-23-45 (C14.R6)

| Categoría | Acertantes | Euros        |
|-----------|------------|--------------|
| 6         | 6          | 1,412,917,67 |
| 5 + C     | 1          | 134.994,92   |
| 5         | 96         | 703.10       |
| 4         | 4.935      | 20,52        |
| 3         | 90,914     | 4,00         |
| Reintegro | 463.318    | 0.50         |
|           |            |              |

#### LOTERIA PRIMITIVA

Combinación ganadora del lunes: 7-12-26-30-34-42 (C 44, R 3)

| Aciertos | Acertantes | Euros      |
|----------|------------|------------|
| 6+R      | 0          | BOTE       |
| 6        | 1          | 636.402,39 |
| 5 + C    | 7.1        | 103.200.39 |
| 5        | 130        | 1.455,39   |
| 4        | 5.706      | 48,23      |
| 3        | 98.152     | 8,00       |

#### Jóker: 9742117

#### EURODREAMS

Combinación ganadora del lunes: 5-6-8-12-30-32 SUEÑO: 5

| Categoria  | Acertantes | Euros  |
|------------|------------|--------|
| Б          | 0          | 0      |
| 5 + C      | 0          | 0      |
| 5          | 118        | 105.27 |
| 4          | 4.865      | 41.09  |
| 3          | 74.144     | 5,00   |
| Reintegro. | 427.327    | 2.50   |

#### SUSCRIBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### CRUCIGRAMA

9 10 11 3 5 6 8 3

#### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. Significativa, representativa. 2. En las velas redondas, cada una de las relingas de caída. Causó enfado o disgusto. Onda de gran amplitud que se forma en la superficie del agua. 3. Despectivo, estudiantes que estudian mucho . 4. Mujer que mea mucho. Se dice de los árabes, hebreos y otros pueblos. 5. Equivocación material en lo impreso o lo manuscrito. Disputas, contiendas de razones y argumentos. 6. Nave usada en la antigüedad. Persona que hace por su cuenta objetos de uso doméstico. 7. Que sigue inmediatamente en orden al o a lo segundo. Caminad hacia un lugar. 8. Mamíferos de gran tamaño, hocicos alargados y patas cortas y gruesas. Que tiene en si azar o desgracia. VERTICALES.- 1. Sustancia química. 2. Persona que hace momerías. 3. En América Latina, frijol, habichuela. 4. País de África, Sierra.... Tercera persona del presente de indicativo del verbo ser, 5. Meter un alimento en una lata para facilitar su conservación o transporte. 6. Molécula gramo. Especie de nave antigua. 7. Hortalizas cuyos bulbos se emplean común-

mente en la cocina mediterránea. Superficie del rostro humano. 8. Perteneciente o relativa al tonel. 9. Aparato productor de las ondas hercianas emitidas por la estación de origen. 10. Unida con hilo. II. Elemento químico de número atómico I3. Deporte practicado en una pista rectangular dividida por una red con raquetas y una pelota ligera. 12. Acción y efecto de amasar.

Tenis, I2, Amasado,

Azaroso, VERTICALES.- I. Elemento. 2. Momera. S. 3. B. Poroto. 4. Leona. Es. 5. Enlatar. 6. Mol. Arca. 7. Ajos. Tex. 8. Tonelera. 9. I. Emisor. 10. Cosida. 0. II. Al. SOLUCIONES: HORIZONTALES,- I. Emblematica. 2. Lo. Engio. Ola. 3. Empollones. M. 4. Meona. Semita. 5. Errata. Lides. 6. Nao. Artesana. 7. T. Tercero. Id. 8. Osos.

#### HORÓSCOPO

ARIES

(21 marzo - 20 abril) Las estrellas hablan de un tiempo de cambios, pero no te preocupes ni te asustes, recuerda que cada final es un nuevo comienzo y una oportunidad.



#### TAURO

(21 abril - 20 mayo) Es muy probable que a esta altura del mes tu situación económica sea complicada, por eso debes evitar ciertos gastos superfluos.



#### GÉMINIS

(21 mayo - 21 junio) La creatividad y la imaginación estarán a tu servicio, así que avanza en ese provecto que te consume la mente y que te sentirás realizado.



#### CANCER

(22 junio - 22 julio) Hay veces que el beneficio de correr

determinados riesgos compensa las posibles pérdidas, por ello siempre hay que calibrarlo todo.



(23 julio - 22 agosto) Tu determinación incansable te llevará al éxito profesional. Persevera en tus metas, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables.



#### VIRGO

(23 agosto - 2i septiembre) Tu estado emocional oscilará entre la tristeza y la nostalgia, tal vez sea porque hace tiempo que no ves a alguien muy querido, a quien añoras.



(22 septiembre - 22 octubre) Tus emociones podrían causarte problemas con los demás, ya que tus sentimientos están algo alterados y, por ello, podrian surgir conflictos.



#### **ESCORPIO**

(23 octubre - 21 noviembre) El éxito financiero se basará en una visión estratégica, donde tus decisiones de inversión sean guiadas por el



conocimiento de un experto.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) Durante el día busca un momento para dedicártelo a ti mismo y para disfrutar de la familia, te ayudará a sentirte optimista y lleno.

#### CAPRICORNIO

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero) No dudes en explorar nuevas posibilidades a través del arte, la música o cualquier otro medio que te permita expresarte de manera auténtica.



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Quizás tengas la necesidad de competir con algunas personas de tu entorno laboral, no obstante no será la actitud más adecuada para sentirte motivado.



#### **PISCIS**

(22 febrero - 20 marzo) Un malentendido en tu circulo cercano amenazará con generar conflictos. La comunicación empática será tu mejor herramienta para resolver tensiones.

Los temas más refrescantes todos los días con



# **VERANO**



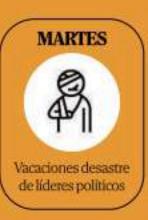





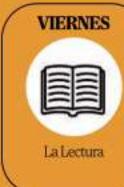



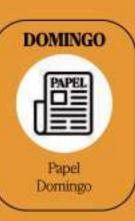

Desde 16 de julio hasta el 31 de agosto con





Las entrevistas más gamberras de la mano de Iñako Díaz-Guerra, Javier Cid, Ana del Barrio, Cristina Luis y David Lema.



EL MUNDO

# **TELEVISIÓN**

#### GENERALISTAS

8.50 La hora de La I. 10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano. 15.00 Telediario I.

15.45 Informativo territorial.

16.00 El tiempo.

16.05 Vuelta Ciclista a España. «Ponteareas-Baiona».

17.30 Salón de té La Moderna.

18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador.

20.30 Aqui la Tierra.

21.00 Telediario 2. 21.55 4 estrellas. «El doble

de problemas». 22.50 Cine. «El duque». R.U. 2020, 95 min. Director: Roger Michell.

0.20 HIT. Emisión de los capítulos «La Cenicienta» y «El historial».

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. Antena 3 Noticias I.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra. Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 Hermanos. 2.15 The Game Show.

3.00 La tienda de Galería del Coleccionista. Ventaprime. 4.00

4.30 Minutos musicales. 6.00 Ventaprime. 6.15 Las noticias de la

manana.

#### **VEO DMax**

6.45 091: Alerta Policía. 7.30 Así se hace.

Cazasubastas. sentado por Joaquín Prat y 11.21 Aventura en pelotas. Patricia Pardo. 15.02 Expedición al pasado. 15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Te-«La Atlántida de los Andes». lecinco. 15.57 La pesca del oro. Incluye «Pistoloros» y «Por 15.35 El tiempo.

un puñado de oro». 15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR, Presentado 17.47 Pesca radical. por Ana Rosa Quintana. 20.34 Chapa y pintura.

«La máquina misteriosa de 20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco. Kevin». 21.30 ¿Cómo lo hacen? In-

21.35 ElDesmarque Telecinco. 21.45 El tiempo. 21.50 Babylon Show. Invita-

dos: Kira Miró, Malena Alterio 22.30 Desmontando la y Julián López, actores. historia las siete maravillas. Presentado por Carlos Latre. «Las siete maravillas de la Biblia». 22.50 First Dates Hotel. Presentado por Carlos Sobera.

0.24 Batallas de la ingenieria leyendas contra iconos.

la Ciudad Prohibida».

#### Movistar Plus+

8.10 Colin de cuentas. 9.08 Superancianos: cómo vivir más y mejor.

10.03 Dentro de las pirámides.

10.58 Action. 11.43 Denzel Washington en acción.

12.41 Dia D: la batalla en

color. 14.31 El día después. 15.30 Cine. «Spy Game,

juego de espías». 17.33 Cine. «Y que le gusten

los perros». 19.10 Marbella. 21.00 Leo talks.

21.30 Illustres ignorantes. 22.00 Cine. «La trenza».

23.55 Roger Federer: la perfección suiza.

0.45 La pista del tenis. US Open.

# AUTONÓMICAS

Telemadrid 6.30 Madrid directo.

7.27 Telenoticias. 8.07 Deportes.

8.16 El tiempo. Buenos días, Madrid.

8.30 11.20 120 minutos.

14.00 Telenoticias.

14.55 Deportes.

15.21 El tiempo. 15.29 Cine de sobremesa.

«Condenados a fugarse». 17.19 Cine de tarde. «Por

favor, no molesten».

19.10 Madrid directo. 20.30 Telenoticias.

21.15 Deportes. 21.28 El tiempo.

21.35 Juntos. 22.49 Cañas y barrio.

23.41 Atrápame si puedes Celebrity. 1.19 Nos vemos en el bar.

2.57 Madrid mejora tu vida.

11.15 El convidat.

12.55 Atrapa'm si pots. 14.00 Telenoticies comarques.

14.30 Telenoticies migdia. 15.40 El doctor Martin.

17.20 Hotel Voramar. «Un nou començament» y «Aquí

no hi ha alemanys». 19.00 No tenim vergonya. 19.10 Atrapa'm si pots.

«Especials».

20.10 Tens un minut? 21.00 Telenotícies vespre.

22.05 Nits Sense ficció. «JFK, més enllà del mite».

0.00 Nits Sense ficció. «Laietana, 43. El cau de la

Bestia». 1.15 Onze.

2.50 Noticies 3/24.

Canal Sur

10.15 Hoy en día.

19.50 Cómetelo.

Sánchez.

11.50 A toda costa.

13.25 Tierra de sabores.

18.00 Andalucía directo.

14.30 Canal Sur noticias I.

20.30 Canal Sur noticias 2.

Presentado por Miguel Ángel

21.40 Atrápame si puedes.

Presentado por Manolo Sar-

22.50 Cine. «Una rubia muy

legal». EEUU. 2001. 96 min.

Director: Robert Luketic.

0.25 Cine. «Los niños

15.25 La tarde. Aqui y ahora.

8.35

3.55 USA Tour 2024. «Bay FC-Barcelona». En directo.

Los repobladores.

Andalucía directo.

#### La 2

9.25 Seguridad vital 5.0.

9.55 Escala humana. 10.25 Arqueomanía.

10.55 Documenta2.

11.45 Al filo de lo imposible. 12.15 La 2 express. 12.20 Las rutas D'Ambrosio.

13.20 Mañanas de cine. «Su nombre gritaba venganza».

14.45 Ramón y Cajal. Historia de una voluntad.

15.40 Saber y ganar. 16.25 Grandes documentales.

18.05 Documenta2. «Paris,

el misterio del palaci 19.00 Grantchester. 19.45 Grantchester.

20.35 Diario de un nómada. Operación Plaza Roja. 21.30 Cifras y letras.

22.00 El comisario Montalbano. Documentos TV. 1.30

Noche de cine con

En 1961, Kempton Bun-

ton (Jim Broadbent), un

taxista de 60 años, robó

el retrato del duque de

Wellington, de Francis-

co de Goya, de la Natio-

nal Gallery de Londres.

Fue el primer (y sigue

siendo el único) robo de

la historia de la galería.

Kempton envió notas de

rescate diciendo que de-

volveria la pintura a con-

Jim Broadbent

y 'El Duque'

22.50 / La I

PARA NO PERDERSE

# Cuatro

7.00 Love Shopping TV Cuatro.

7.30 :Toma salami! Callejeros viajeros. In-8.20 cluye «Shanghái» y «Hanoi». 10.20 Viajeros Cuatro.

«Taiwan». 11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro. 14.55 ElDesmarque Cuatro. El tiempo. 15.10

15.30 Todo es mentira. 18.00 Lo sabe, no lo sabe.

18.55 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro. ElDesmarque Cuatro. 20.40

20.55 El tiempo. 21.05 First Dates. 22.50 Código IO.

ElDesmarque madru-2.05 gada. 2.40 The Game Show.

Escena de la película.

dición de que el gobier-

no invirtiera más en el

cuidado de los ancianos.

continuación se convir-

Lo que sucedió a

En el punto de mira.

# La Sexta

Telecinco

8.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver. Pre-

6.30 Ventaprime. Previo Aruser@s.

0.35 Una vida perfecta.

9.00 Aruser@s. 11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias la

edición. 15.15 Jugones.

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapcando.

17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición.

21.00 Especial La Sexta noticias. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio Summertime.

22.30 ¿Quién quiere ser millonario? Pokerstars. 2.25

Play Uzu Nights.

Esta es la maravillosa-

mente inspiradora his-

toria de cómo un hom-

bre decidido a cambiar

el mundo puso en mar-

cha el robo más

insólito, y lo que suce-

acompañan en el repar-

to Helen Mirren, Fionn

Whitehead y el prolífico

Mathew Goode. Se tra-

ta de la última película

de Roger Michell antes

de su repentina muerte

Broadbent le

dió después.

A

Minutos musicales.

3.10

4.00

# TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista.

cluye «Danza del león/Túnel/

Super sopper» y «Pistachos y

11.00 Santa misa. Palabra de vida. 11.40 Adoración eucaristica.

12.00 Angelus. 12.05 Ecclesia al día.

12.20 Don Matteo. 14.30 Trece noticias 14:30.

14.45 Sesión doble. 17.00 Sesión doble. «Dave, el sanguinario». EEUU. 1951. 76 min. Director: Charles

Barton. 18.30 Western. «Duelo en Silver Creek». EEUU. 1952. 77 min. Director: Don Siegel. 20.00 Cine. «Los buitres». Yugoslavia, Italia, Alemania, Francia, 1964, 98 min, Direc-

tor: Alfred Vohrer. 22.00 El cascabel. 0.30 El Partidazo de Cope.

22.45 / Antena 3

Nueva entrega

de 'Hermanos'

Este martes, en Herma-

nos, Akif hace creer a

Sureya que se va a di-

vorciar para estar con

ella, pero es todo men-

tira. Ayla es conscien-

te de que Gokhan está

robando dinero a su

propio hijo v se enfren-

ta a él. Gokhan respon-

de que sabe que mató

a la madre de Elif. Ayla

asegura que fue un ac-

# TEN

6.45 Mujeres ricas de Cheshire.

8.55 Venganza: millonarios asesinos.

9.55 Venganza: recien casados asesinos.

10.50 Killer. 11.45 Caso cerrado. 21.30 La casa de mis

sueños. Emisión de dos episodios. 23.20 Crimenes en Nueva York. Emisión de dos episo-

dios. Parejas asesinas. 1.05 2.00

La tienda de Galería del Coleccionista. 3.00 Venganza: millonarios asesinos. Emisión de cuatro

episodios. 6.00 Mujeres ricas de Cheshire.

Momento de la serie.

naza con denunciar

tanto a ella como a

Berk. Aybike descubre

que Cansu robó su co-

llar y se pelean en mi-

6.55 Vascos por el mundo. 7.00 Boulevard.

9.55 Monk. 11.20 Vascos por el mundo. 11.40 Juego de cartas.

Atrápame si puedes. 13.55 14.58 Teleberri.

15.35 Teleberri kirolak. 15.55 Eguraldia. 16.15 Esto no es normal.

17.25 Quédate. 20.05 A bocados verano.

21.00 Teleberri. 21.40 Teleberri kirolak.

22.05 Eguraldia. 22.15 Rh+. 22.45 La noche de.... «1917». EEUU, R.U., India, España,

Canadá. 2019. II9 min. Director: Sam Mendes.

La Colla.

10.05 Bon dia, bonica. 10.30 Negocis de familia.

A PUNT

12.20 GR7.

bestial

#### salvajes». España. 2012. 1.05 Cine 2. «La sombra del pasado». 3.15 Esto no es normal.

Les noticies del mati.

#### 100 min. Directora: Patricia Ferreira.

6.50 Balears des de l'aire. Extra.

Santi Taura.

11.00 Tresors amb història. 7.00 8.00 8.25

13.10 Animalades, un món 9.15 13.45 Acò és un destarifo. 14.00 A Punt Noticies. 11.58 Ara anam.

15.10 La cuina de Morera. 15.25 Atrapa'm si pots.

16.30 La Señora. 17.40 Cine. «Sense rastre de Sarah».

19.10 Hotel Voramar. 20.00 Cadena de valor 3.0. 21.00 À Punt Noticies, Nit.

22.40 Comediants. 0.00 Comediants. Açò no ho sabies. 1.00

21.50 A la saca.

# 2.05 Nos salvará la risa.

# IB3 TELEVISION

6.55 Pindoles Cuina amb

Cinc dies. Tothom en forma. Hotel Voramar.

Postals. 10.05 Al dia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi

Taura. 16.00 Agafa'm si pots!

16.55 Cinc dies. 20.30 IB3 Noticies vespre. 21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu.

22.25 Cine. «Manual de la buena esposa». 0.10 Cine. «Maria i la pel·licula oblidada».

#### a los 65 años en 2021. cidente, pero él la ametió en algo legendario. tad de la carretera. Consulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

# SUDOKU

# FÁCIL 27-08-2024

| 1 | 9 |   |   | 8 | 6 |   | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 8 |   |
|   |   |   |   | 1 | 5 |   |   |
| 7 |   |   | 3 |   |   | 1 | 8 |
|   | 5 |   |   | 6 | 7 |   | 9 |
|   | 4 |   | 1 |   |   |   | 2 |
| 4 |   | 6 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 3 |   |   |
| 2 | 1 |   |   | 7 | 4 |   |   |

# CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9; de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

# SOLUCIÓN FÁCIL 26-08-2024

| 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### SOLUCIÓN DIFÍCIL 26-08-2024 7 2 5 8 6 3 9 4 1

| 100 | - | 3 |   | 0 | - | - |   | - |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6   | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 8   | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 4   | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 |
| 9   | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 2   | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 1   | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 5   | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 3   | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00 © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos Teléfono de atención al cliente: 91 050 16 29.

**EL**MUNDO

diariamente en papel reciclado y procedente de bosques sostenibles.

Imprime: Bermont Impresión

28821 Coslada (Madrid)

Dep. Legal: M-36233-1989

avda. Portugal, 4 CTC Coslada,

Este periódico se imprime

PEFC

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en partereproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada

a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad

editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos.



DAVID GONZÁLEZ / ARABA PRESS

# EN CAMISA DE ONCE VARAS

QUIÉN. Mantuvo vivo un brazo durante 9 días y ha trasplantado manos, pies, piernas y rostros, lo que le ha convertido en uno de los 100 mejores médicos del mundo. QUÉ. Por la clínica Cavadas, ubicada en Valencia, desfilan mujeres de rostros desfigurados o niños con pies deformados. Y él les ofrece una solución.

# PEDRO CAVADAS

CIRUJANO RECONSTRUCTIVO

# «Si hay algo prostituido y maltratado es la cooperación humanitaria»

ANA DEL BARRIO MADRID Pregunta.—¿Le gusta que le llamen 'doctor Milagro'?

Respuesta.—No especialmente. Pero lo interpreto como algo cariñoso.

P.—¿Qué tienen sus manos que no tengan las de otros cirujanos?

R.– No, la cirugía no es cuestión de manos, sino de conocimiento. Lo que marca la diferencia entre cirujanos es más la cabeza que las manos.

P.—Cuénteme lo peor que puede pasar en un quirófano.

R.-Todo. Si hay un sitio del mundo

donde pueden pasar cosas malas es en un frente de guerra y en un quirófano, donde un paciente se puede morir de mil cosas.

P.-Su despacho es como un pequeño santuario de objetos africanos. R.-En los primeros viajes a África, tenía una especie de compulsión y me compraba todos los abalorios y adornos tribales. Me encantan.

P.-¿Qué hace el doctor Cavadas en verano para relajarse?

R.—El problema es que los casos complejos de los pacientes duran mucho tiempo. Son procesos largos y tienes decenas de pacientes complejos en diferentes momentos de su tratamiento. Entonces eso no te lo puedes quitar nunca de la cabeza. P.-Ni siquiera en la hamaca...

R.-A ver, hay muchas cosas que me relajan. Pero cuando un caso no va bien, no consigo desconectar.

P.–¿No pega ojo por la noche? R.–No, ahora sí. Durante 15 años dormía muy mal. Luego conocí a mi mujer y ya empecé a dormir bien.

P.—¿Cuáles son los caprichos que se permite durante las vacaciones?

R.– Me gustan los viajes con mi mujer y la caza con arco. Me encantaría poder estar más con mis hijas, pero ya son mayores y hacen su vida.

P.-¿Algo imprescindible en su maleta?
R.- Café instantáneo. Sin café no me llego a despertar del todo.

P.–¿Cómo se siente una persona cuando se le trasplanta el rostro?

R.—En realidad, yo sólo he hecho un trasplante de cara. Y se siguen haciendo muy pocos en el mundo. Y cada vez menos porque tienen muchos problemas. Otra cosa es que el médico lo reconozca, porque la vanidad de los cirujanos en muchas ocasiones les impide decir la verdad.

P.– ¿De dónde saca la financiación para sufragar todas las operaciones de la Fundación Cavadas?

R.– De mi trabajo. Por eso el volumen de pacientes y de cirugías que hago en Tanzania es limitado.

P.–¿Y cuenta con más cirujanos o las operaciones las hace usted solo? R.– Con ayudantes cambiantes. Hay

muy poca gente que quiera trabajar de verdad a ritmo de... P.—Al ritmo del doctor Cavadas.

R.-La cultura del trabajo, por desgra-

cia, se perdió irreversiblemente. El 90% de los jóvenes, antes de terminar la especialidad, está pensando en dedicarse a la cirugía cosmética.

P.— Que les va a dar más dinero.
R.—La cirugía reconstructiva da dinero, pero es mucho más difícil. La cirugía cosmética es muy sencilla y llama la atención que toda la ambición profesional de gente de veintipico años sea coger vacaciones y dedicarse a algo sencillo y sin problemas.

P.- ¿Aceptaría donativos del fundador de Inditex, Amancio Ortega?

R.—No le conozco, pero me parece una persona injustísimamente cuestionada por gente que no tiene ninguna autoridad para hablar. En general, las empresas grandes empiezan sin subvenciones trabajando 23 horas al día durante ocho días a la semana.

P.– Fue de los primeros en avisar del Covid y le tacharon de alarmista.

«La ambición profesional de los jóvenes de 20 es coger vacaciones»

«Se hacen muy pocos trasplantes de cara porque dan muchos problemas» R.– Aquello fue un absurdo periodístico. Lo siento.

P.- 2Si?

R.-Porque di una opinión completamente off the record. Luego se sacó de contexto y parecía que yo había dicho que venía el Armagedón, cuando jamás dije eso ni quise decir eso. Me usaron de arma arrojadiza.

P.- Pero el tiempo le dio la razón

R.–Sí, pero sobre algo que yo tampoco tenía ninguna intención de decir ni tampoco ganas de protagonismo. P.–¿Algunos compañeros de profesión se enfadaron?

R.–Ah, eso me da lo mismo. Si yo tuviera que estar preocupado de lo que piensa el resto de la humanidad...

P.– Ha confesado que es el campeón de España en cometer errores y que algunos se convirtieron en aciertos.

R.– Casi todas las cosas buenas que he hecho en la vida han sido por error. Intentando hacer algo salió otra cosa que resultó ser perfecta. Quería ser veterinario y, al final, no había facultad de Veterinaria en Valencia. Y, como segunda opción, me metí en Medicina y me alegro un montón.

P.— Es usted muy crítico cuando se utiliza la causa humanitaria como lavadora de conciencias.

R.— Si hay algo prostituido y maltratado es la cooperación humanitaria. Eso es un lavadero de conciencias para creer que haces algo o aventura y turismo. A la gente le importa no morir de hambre, que no les disparen demasiado y que si tienen un problema de salud no mueran como perros.

P.—¿Se despilfarra mucho dinero? R.—La inmensa mayoría. El objetivo de la cooperación no tiene que ser que tú te sientas mejor. No tiene ningún sentido llevar un camión repartiendo caramelos. Cuando ha pasado el camión, tienes a los mismos

tíos igual de pobres y de hambrien-

tos con el papel del caramelo. P.- Es una lástima.

R.– Un juguete, una ilusión. Con todo mi respeto, si hay algo que no necesitan los niños en ninguna parte del mundo son juguetes. Porque hay juguetes universales. Allá donde vayas, todos los niños llevan una rueda con un palo o se hacen un balón.

P.-¿Y sus operaciones?

R.-Ni siquiera tiene demasiada utilidad ir porque operas a 100 personas y cuando te vuelves hay 200 a las que no te da tiempo a operar. Sirve más que sean ellos los que desarrollen su propia cirugía.

P.- ¿Lo ha logrado?

R.— Lo he intentado muchas veces y siempre me ha salido mal. Me traigo a un cirujano raso de allí y le doy entrenamiento en cirugía reconstructiva. ¿Y cuál es el problema? Que cuando vuelve, en vez de irse a zonas remotas a atender a la gente, se va a las ciudades grandes a trabajar privadamente y a ganar pasta.

P.—¿Y quién va a recoger su testigo?
R.— Mi hija mayor acabó medicina y
no sé qué especialidad va a hacer. Creo
que nadie. Los casos que me llegan
son los que han rechazado en todos
los sitios. Tienes que ponerte en la piel
del paciente y en su día a día, que es
lo que te hace implicarte y realizar un
esfuerzo para solucionarle el caso.

# RUBIO

**MIVERANO** 

CONLOS

**CUADERNOS RUBIO** 

30 AÑOS

**DESPUÉS** 

Estos cuadernillos cumplen

un siglo este año y, como

homenaje, un redactor de este

periódico se ha enfrentado a la

tortura de rellenarlos durante

las vacaciones. Este es el relato

de su pesadilla escolar veraniega

Por Guillermo del Palacio

# Escritura verticai.

PERTENECE A

Edición limitada centenario Ramón Rubio (1924-2024): 0271/1000

esperar, por otro lado-, no supone un reto salvo con esa

operación. Hay un momento en el que la tarea pide que

del Palacio.

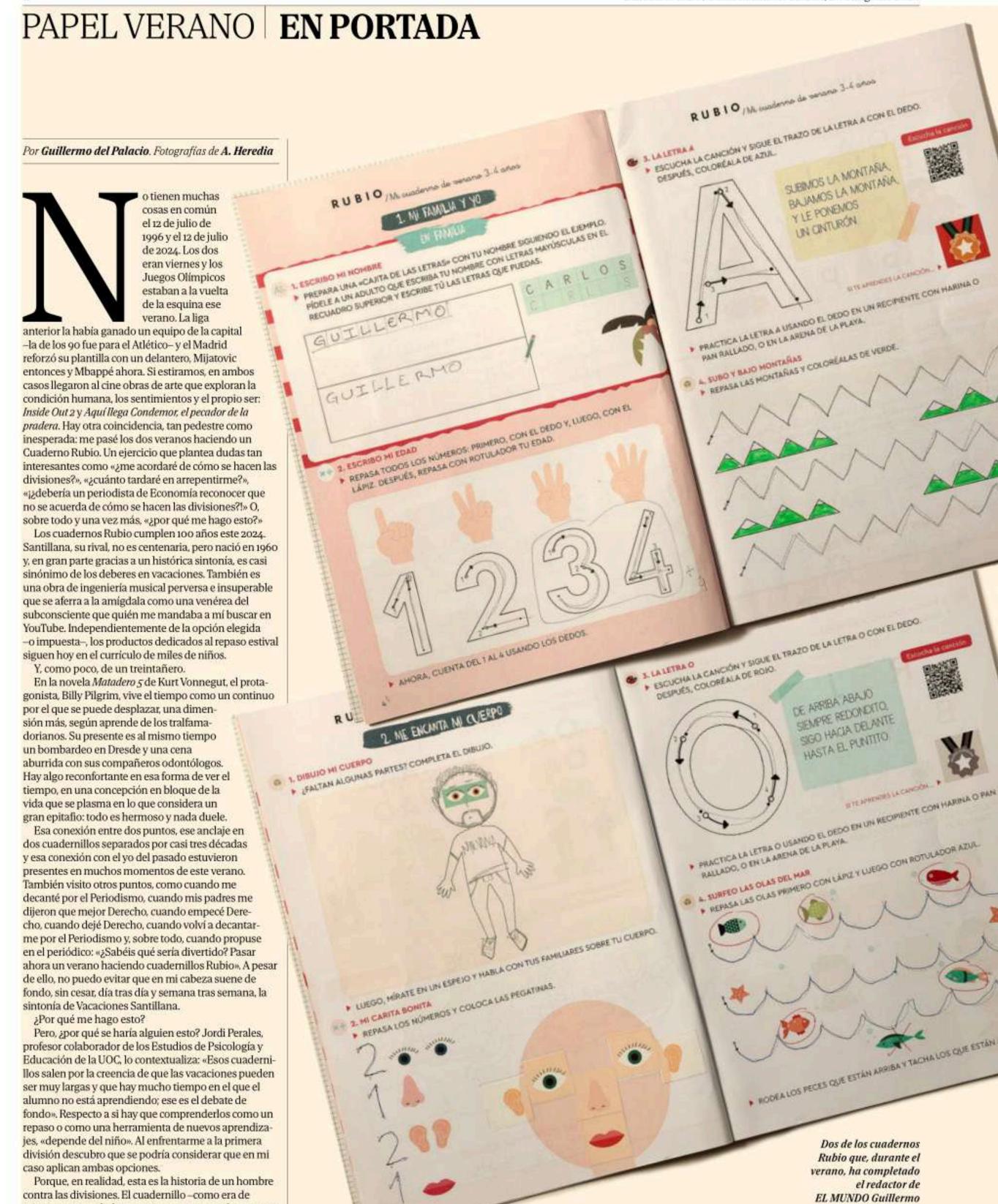

# EN PORTADA PAPEL VERANO

recuerde las propiedades de la multiplicación, algo que -como también era de esperar- había olvidado. Sin embargo, solo con leer sus definiciones es fácil refrescar la memoria. Las propias multiplicaciones requieren un pequeño proceso de engrasar y desoxidar los engranajes, pero a la tercera o la cuarta todo ha vuelto. Las divisiones, no. Han desaparecido por completo y el

# "En el proceso descubro también lo relajante que es colorear y la poca paciencia que tengo para seguir líneas"

espacio que deberían ocupar en mi cerebro ha sido sustituido por la alineación con la que España ganó el Mundial, la estructura de generación eléctrica nacional, números de teléfono que llevo décadas sin marcar o vaya usted a saber qué.

Vacaciones Santillaaana.

Al abrir el cuaderno aparecen los objetivos del mismo. «Mantener el hábito de trabajo adquirido», se explica el libro de forma, sin saberlo, muy premonitoria. Después da una serie de orientaciones para la rutina de trabajo. Obviando las indicaciones para los progenitores, hay dos que sí parecen aplicables: establecer un horario fijo para realizar las tareas y distribuir las actividades que se realizarán cada día.

Bien. Distribuir las actividades de cada día es algo coherente y establecer un horario fijo es lo lógico. La idea es dejar la primera semana libre y después dedicarle poco tiempo, unos 10 minutos al día, a una o dos páginas por la mañana, a primera hora. La primera semana, la libre, cumplo con el plan a rajatabla, sin fisuras. Es un comienzo esperanzador, un ejemplo de compromiso y perseverancia, Tanto, que Llevo paraguas cuando lheve decido recompensarlo con otra semana libre. Es lo justo.

La siguiente semana, por lo tanto, es la de comenzar con las tareas. Quedan dos y hay tiempo, no es más que un cuaderno con ejercicios. Igual toca dedicarle 15 minutos al día en lugar de los 10 iniciales. La siguiente semana es también en la que se me olvida por completo que me había comprometido a esto. Me queda una.

Irene Alegría, Coordinadora de Orientación Educativa y de Innovación Docente e Investigación de la Universidad Europea de Valencia, apunta por su parte que este tipo de cuadernos tienen «varios beneficios muy importantes», como «mantener la mente activa», «prepararse para el próximo curso», «crear hábitos de estudio», «mejorar la comprensión y la memoria» y, sobre todo aplicable a mi caso, «desarrollar la responsabilidad». «Completar tareas o cuadernillos nos enseña a ser responsables y a

> "Recuerdo que, en el pasado, lo que más odiaba era rellenar huecos con texto, y ahora me dedico a ello"

organizar el tiempo. Es una manera de aprender a cumplir con sus obligaciones, incluso cuando están de vacaciones», explica a Papel por correo. Tampoco hacía falta ir a hacer daño.

«La rutina y la constancia son súper importantes, generan hábito de estudio, hay una mejora progresiva, evita el estrés, nos enseña a tener organización del tiempo, nos da seguridad y confianza», continúa Alegría. Y es cierto: una vez superada -algo, al menosla pereza inicial, la rutina facilita mucho continuar con el cuaderno. Tanto, que incluyo otros, aunque para alumnos todavía más pequeños.

De acuerdo, tal vez se me haya olvidado cómo se hacen las divisiones, pero el crucigrama de los animales lo clavo. También sé perfectamente qué palabras se escriben con ge y cuáles con jota y los determinantes ordinales no tienen secretos para mí. ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Noveno? ¡Ja! Quincuagésimo octavo si hace falta. Curiosamente, en este proceso descubro también lo relajante que es colorear y la poca paciencia que tengo, por el contrario, para seguir líneas. Entre los conocimientos adquiridos está asimismo que la gente tiende a no creerse que has llegado tarde a la cena porque se te había olvidado que tenías que hacer dos páginas de operaciones y una comprensión de texto, así que pongo las relaciones personales por delante de los deberes y ya si eso terminaré el último día antes de volver de vacaciones.

Es mala idea, claro. Como recuerda Alegría, «distribuir la tarea a lo largo de las vacaciones es la opción más beneficiosa porque evita la sobrecarga de trabajo, mejora la retención hay un mayor aprovechamiento del tiempo, fomenta la disciplina y hay menos riesgo de

> errores». «Esto no solo ayuda a que el niño y la niña aprenda mejor, sino que también le permite disfrutar de su tiempo libre sin

en la escuela era feliz, no había problemas y en verano hacíamos eso», continúa. Como Billy Pilgrim.

Me acuerdo, por ejemplo, de que entonces lo que más me gustaba eran las operaciones de matemáticas, que, frescas, eran casi como un juego y una página terminada en cuestión de minutos. También recuerdo que entonces lo que más odiaba eran los ejercicios en los que tenía que rellenar huecos con mis textos, que es, paradójicamente, a lo que me dedico ahora. Es este presente que son dos pasados me viene a la cabeza el sabor de las uvas que me sacaba mi abuela para merendar. Es una preciosa conexión que termina cuando asalta otro recuerdo.

Vacaciones Santillaaana.

«¿Pero lo has hecho todo?», pregunta y ofende al mismo tiempo Rodrigo Terrasa, encargado de editar el reportaje, cuando le entrego un cuaderno a medio terminar, «¿Qué deberes hay que hacer en verano? Hay actividades que se pueden hacer como ir a conciertos, museos, visitar cascos históricos o pasear por el bosque; no todo es cuadernillo», me escudo en las palabras del profesor Perales. «Pero lo has hecho o no?», incide inquisidor Terrasa. «Perdóname si te hago otra pregunta, ¿por qué has robado un trozo de mi vida?» contraataco con las palabras del otro Perales. «La madre que te parió», zanja. Y se marchó.

Reportaje entregado, cuadernillo prácticamente finalizado y Google abierto: «Cómo se hacen divisiones con decimales». Aparece un enlace a YouTube, La explicación

la presión de tener que hacerlo todo de golpe». El truco, por lo tanto, está en no sentir presión.

Jordi Perales me lanza un salvavidas: «Todo lo que sea imposición en verano, no nos engañamos, si a los adultos no nos gusta, a los niños, menos». Es decir, es normal que el alumno no sea todo lo constante que debe y es algo que se debe tener en cuenta a la hora de distribuir la carga. En este sentido, recuerda que en el caso de que el resultado del curso haya sido positivo y se hayan sacado buenas notas, es también interesante plantear otros deberes como leer o poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Al preguntar al profesor Perales por el caso concreto de un adulto delante de los cuadernos veraniegos recomienda afrontarlo «con curiosidad»: «Vería qué es lo que hacía yo y qué es lo que hacen ahora», explica. Y, también «con un poco de cariño», «Cuando yo estaba

te sencilla, aunque en realidad, como con las multiplicaciones, no era tanto una cuestión de haber olvidado cómo hacerlas, sino de haber perdido la costumbre. Eso sí, estaba bastante más perdida. Tras varios intentos, el viaje al pasado ha servido para recuperar algo que, a todas luces, es útil. Un bonito tránsito de nostalgia, recuerdos estivales y, al menos en algún momento, constancia. Todo es hermoso y nada duele. Y, de repente en los

vídeos relacionados aparece uno muy reciente:

Vacaciones Santillaaana. ¿Por qué me hago esto?

Madrid es la capital de

es bastan-

# PAPEL VERANO IDEAS

# LA TRIBU DE LOS ADICTOS AL RIESGO HA TOMADO EL PLANETA

Nate Silver. La estrella de la estadística explica por qué los superjugadores se han hecho con el control y cómo su próxima apuesta puede llevarnos a la catástrofe. "Nunca habíamos inventado una máquina que funcione tan bien como la IA... y que supiéramos tan poco sobre cómo funciona"

Por Daniel Arjona. Fotografía de Christopher Anderson / Magnum

currió en 2012. En las elecciones de aquel año en las que Barack Hussein Obama renovó la presidencia de EEUU derrotando a John McCain, Silver acertó todos los resultados de los cincuenta estados sin fallar ni uno. Nunca nadie había logrado nada semejante. Su fama de gurú adquirió proporciones míticas y su web de vaticinios (llamada FiveThirtyEight) se convirtió en la más visitada de internet. También escribió un bestseller sobre cómo predecir mejor. La señal y el ruido (Península, 2014).

En los siguientes comicios de 2016, todo el mundo esperaba un nuevo deslumbramiento. Silver hizo su pronóstico... y ocurrió la catástrofe.

El modelo daba a Hillary Clinton un 71% de posibilidades de vencer a Donald Trump, pero fue este último quien ganó las elecciones. Las durísimas críticas que recibió de «aquellos que confunden una probabilidad con un vaticinio» desalentaron a Nate Silver. Se alejó de la política, volvió a jugar al póker y se dejó barba.

Decidió entonces reivindicar las bondades de su tribu, la de los profesionales del peligro, los únicos que sabían que en realidad su pronóstico electoral había sido «condenadamente bueno». El resultado ha sido un esperadísimo segundo libro que acaba de aparecer en EEUU: On the Edge: the Art Of Risking Everything (en castellano, Al limite: el arte de arriesgarlo todo).

Silver no abandonó del todo el casino electoral.

Sigue fabricando pronósticos en su Silver Bulletin, un nuevo boletín digital que ahora mismo da a Kamala Harris una probabilidad del 46,9% de ganar las próximas presidenciales de noviembre frente al 44,4% de Donald Trump. Pero ya no espera que la mayoría entienda realmente lo que hace.

La tesis de On the Edge es tan sencilla como elocuente: la mayoría de las personas huimos del riesgo porque no lo entendemos. Solo unas pocas son adictas a él y en un mundo caótico e inestable, sus apuestas les darán cada vez más dinero y poder hasta el punto de llegar a erigirse en una nueva élite planetaria. Por último, el advenimiento de la IA multiplica los riesgos de un gran desastre final.

«Los jugadores, los comerciantes y los constructores de modelos vemos el mundo como algo complica-

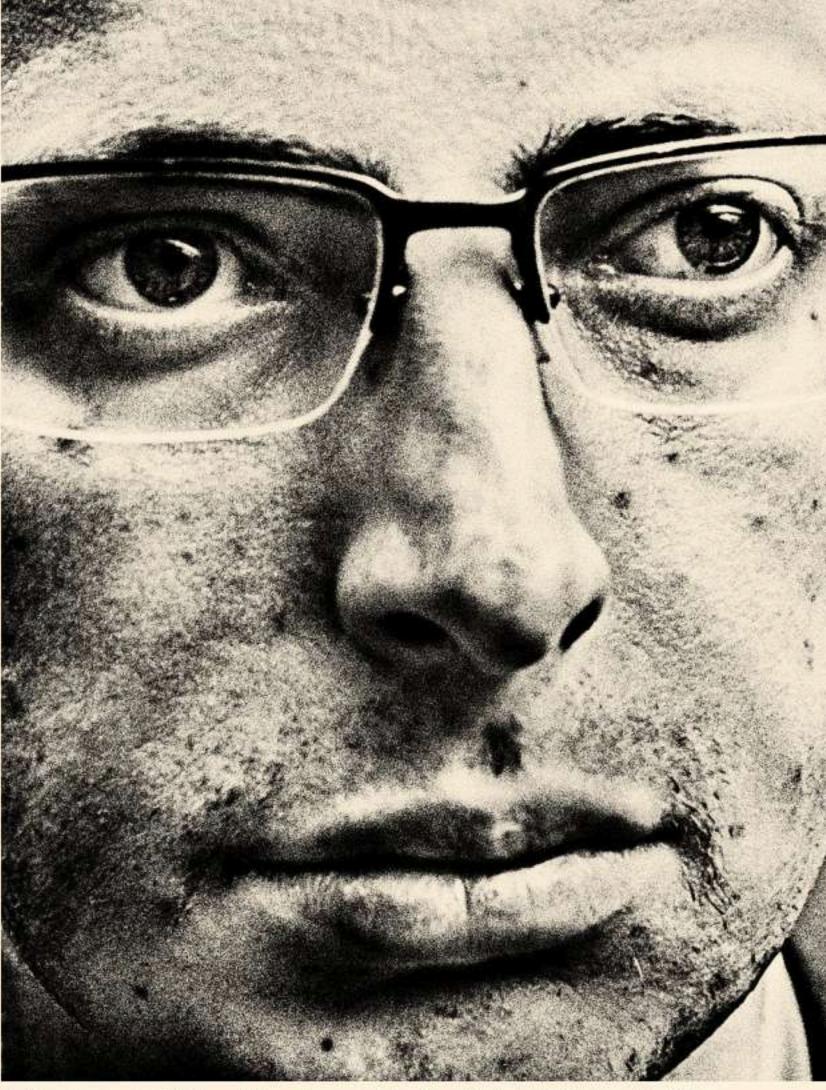

do. Reconocemos que es difícil vencer al mercado, no imposible, pero difícil, y mostramos las cicatrices de la batalla para demostrarlo», explica Silver.

El protagonista del libro es colectivo. Se trata de una peculiar región imaginaria que el autor ha bautizado como El río (The River). ¿Cuál es su geografía? Las fuentes de nacimiento, río arriba, son los filósofos y economistas adictos a las matemáticas y a los acertijos que sueñan con maximizar la felicidad. Seguimos navegando y, en el curso medio, nos topamos con los operadores de Wall Street y los nerds de Silicon Valley. La desembocadura es la zona más peligrosa. Allí aguardan las aguas tormentosas de los casinos y los tiburones de las criptomonedas.

«En mi mapa mental, el río no es un lugar discreto, sino más bien un ecosistema de personas e El experto en estadística Nate Silver, autor de 'On the Edge'. CHRISTOPHER ANDERSON / MAGNUM PHOTOS

ideas. Los residentes de las distintas partes del río no necesariamente se conocen entre sí, y muchos no se consideran parte de una comunidad más amplia. Pero sus vinculos son más profundos de lo que esperaba cuando comencé a trabajar en este proyecto», confiesa Silver. «Hablan el mismo idioma y usan expresiones como valor esperado, equilibrio de Nash y valores bayesianos a priori».

Por On the Edge pasan decenas de rivereños de distinta vocación, pero comprobamos que a todos les mueve idéntico impulso: ven por todas partes probabilidades y buscan ventajas inadvertidas por el resto con las que hacer saltar la banca. Su sueño de gamificar el planeta recuerda a las películas y series distópicas en las que un pequeño grupo de ricos aburridos se aplican a juegos reales de vida y muerte donde los pobres acarician una última y desesperada posibilidad de sobrevivir.

La concepción del mundo y los métodos de toma de decisiones de los jugadores profesionales se expanden por todas partes canibalizando cada vez más y más esferas de la actividad humana. Sí, Nate Silver admite en su libro que nos hallamos cada vez más cerca de Los juegos del hambre. O del escenario de Chain-Gang All-Stars, la sorpresa editorial del año pasado en EEUU escrita por un joven y desconocido

# CIENCIA PAPEL VERANO

autor hijo de emigrantes ghaneses pobres: Nana Kwame Adjei-Brenvah.

En una sociedad que parece una evolución de la nuestra tan probable como próxima, un sistema penitenciario gigantesco decide aligerar su carga mutando en reality show y celebrando combates a muerte entre los presos a cambio de una difusa promesa de liberación para el ganador. La sátira antirracista, distópica y ultraviolenta fue elegida por todos los grandes medios de EEUU entre las 10 mejores novelas de 2023 y pronto será adaptada al cine.

Y es que Nate Silver es muy consciente de los riesgos potencialmente catastróficos de su tribu de adictos al riesgo. Los peligros se le hicieron evidentes cuando conoció a Sam Bankman-Fried, con el que mantiene decenas de entrevistas cada vez más agresivas en la segunda parte del libro.

Nunca nadie se hizo millonario tan rápido. Nunca nadie logró una fortuna tan demencial en tan poco tiempo. Y nunca una caída fue tan fulgurante y estrepitosa fue tan coloreada con buenas intenciones. Bankman-Fried y otros milmillonarios tecnológicos como Elon Musk son fieles seguidores del filósofo Peter Singer.

Resulta que el autor de Liberación animal acuñó también el concepto del «altruismo eficaz», que podría resumirse así: ganar para dar. Partiendo de un estricto utilitarismo que afina la caridad buscando maximizar el resultado de niños africanos pobres salvados del hambre y la miseria, la idea era perfecta para la utopía distópica de Silicon Valley. Cuanto más toneladas de dinero lograras ingresar, más niños africanos pobres podrías salvar.

Tan en serio se lo tomó el rey cripto de los rizos alocados fundador de FTX que acabó montando la mayor estafa de la historia de la humanidad que volatilizó decenas de miles de millones de euros y hoy cumple en la cárcel una condena de veinticinco años de cárcel.

«¿Por qué los filósofos de la Universidad de Oxford acabaron cenando con los multimillonarios de criptomonedas en un restaurante con tres estrellas Michelin?», se pregunta Nate Silver. Como advirtió Heine, las ideas urdidas en la penumbra del despacho de un pensador han destruido civilizaciones, que escribió Heine.

El río cuenta con su némesis, claro, una ciudadela imaginaria que el autor llama The Village, la comunidad de tendencias izquierdistas y lealtad grupal que desconfía de las intenciones individualistas de los ribereños inversores de capital de riesgo de Silicon Valley. The Village se parece sospechosamente a Nueva York, vota demócrata y quiere evitar mediante la regulación que una mala jugada se lo lleve todo por delante.

En los compases finales del libro afila sus garras la hoy omnipresente Inteligencia Artificial, que multipli-

# Se hizo célebre por 'clavar' el resultado de los 50 estados en las presidenciales de 2012... pero se equivocó con Trump

# "Los jugadores sabemos que es difícil vencer al mercado pero no imposible y mostramos las cicatrices de la batalla"

ca exponencialmente los riesgos y supone un extraordinario chute para los rivereños, emocionados por ejecutar la gran apuesta final. El peligro de sobredosis es real porque al igual que no conocemos la composición del sospechoso polvo blanco que despacha el camello de la esquina, se nos escapa por completo lo que late en el corazón de la IA.

Concluye Nate Silver: «Nunca habíamos inventado una máquina que funcionara tan bien, y supiéramos tan poco sobre cómo funciona».

La nave Dragon y el cohete Falcon 9 en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. SPACEX



# MULTIMILLONARIOS EN ÓRBITA PROBANDO TRAJES ESPACIALES

Espacio. Space X lanza la misión Polaris Dawn con el objetivo de alcanzar altitudes no visitadas por seres humanos en más de medio siglo y realizar caminatas espaciales para estudiar los efectos de la radiación

Por Ricardo F. Colmenero

pace X, la empresa espacial fundada por Elon Musk, se prepara la hacer historia. Otra vez. Jared Isaacman, el aventurero, astronauta, piloto, filántropo y multimillonario de 39 años, fundador de Shift4, una empresa de procesamiento de pagos online, pondrán en órbita junto a otros tres acompañantes la misión Polaris Dawn, a bordo de la nave espacial Dragon, lanzada por el cohete Falcon 9.

A diferencia de otras expediciones, la misión Polaris Dawn, no va
a ningún sitio. Realizará una
travesía orbital libre con el objetivo de alcanzar altitudes jamás
exploradas por seres humanos en
más de medio siglo. Y sus tripulantes harán las primeras caminatas espaciales comerciales, con
el objetivo de estudiar los efectos
de la radiación espacial en la
salud humana, cuyos resultados
serán clave para futuras misiones
de larga duración a la Luna o

El Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida tratará de encontrar esta mañana una ventana de lanzamiento con el menor riesgo de impactos de micrometeoritos. Después, a unos 700 kilómetros de la Tierra, comenzará a orbitar áreas del cinturón de radiación de Van Allen.

Una vez allí, Isaacman y la ingeniera de SpaceX, Sarah Gillis, usarán unos innovadores trajes diseñados por SpaceX, y los expondrán al exterior en un paseo de no más de 15 minutos. Ambos estarán conectados a su nave espacial mediante cordones umbilicales de unos tres metros y medio de largo. La operación será emitida en directo con varias cámaras dispuestas dentro y fuera de la cápsula.

Los otros dos miembros de la expedición serán el piloto Scott Kidd Poteet, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los EEUU, y la oficial médico Anna Menon. Como explicó el propio Isaacman, los nuevos trajes serán usados por los cuatro, en vista de que la Dragon no cuenta con esclusas de aire y, por tanto, la cápsula en su totalidad deberá ser despresurizada antes de abrir la escotilla, de modo que todos estarán expuestos al vacío del espacio y a las adversas condiciones del exterior.

La misión Polaris Dawn no solo busca probar los trajes, sino también avanzar hacia un diseño escalable que permita la creación de los miles de trajes que serían necesarios para futuros colonos en la Luna y Marte.

La tripulación de Polaris Dawn también será la primera en probar las comunicaciones basadas en láser Starlink en el espacio, y llevarán a cabo casi 40 experimentos para «investigaciones científicas críticas» relacionadas con la salud humana, «tanto en la Tierra como durante futuros vuelos espaciales de larga duración».

Entre ellos destaca el uso de ultrasonidos para monitorear, detectar y cuantificar embolias gaseosas venosas (EGV). Y también recopilarán datos sobre la radiación para comprender mejor cómo afecta a los sistemas biológicos humanos.

Isaacman, además de empresario, es un consumado piloto y
astronauta con más de 7.000
horas de vuelo, que incluyen
múltiples aeronaves experimentales y exmilitares. Fue el comandante de Inspiration4, la primera
misión al espacio totalmente civil
del mundo que ayudó a recaudar
más de 240 millones para St.
Jude Children's Research Hospital para ayudar a erradicar el
cáncer infantil.

# PAPEL VERANO CIENCIA

# "CUANDO NOS SUMERGIMOS EN AGUA VOLVEMOS A NUESTRA CASA"

James Nestor. El periodista científico que vio cómo su libro sobre respirar bien se convirtió en un superventas mundial publica ahora su trabajo sobre el secreto de la apnea. "La composición del agua de nuestro cuerpo es muy parecida a la del agua del mar", dice

Por Juan Diego Madueño. Foto de Sebnem Coskun / Getty Images

ames Nestor mantiene una relación un tanto extraña con el oxígeno. Hace tres años, publicó Respira: la nueva ciencia de un arte olvidado

(Planeta), un largo reportaje que le dio acceso al garito de los superventas mundiales. Y todo por detenerse en un asunto, la respiración, que es el más obvio de los automatismos humanos.

Ahora, llega a España su libro En las profundidades: lo que el océano nos enseña sobre nosotros mismos (Península), inspirado por todo lo contrario: los especialistas en apnea. Es decir, aquellos deportistas capaces de sumergirse a más de 90 metros de profundidad –el equivalente a un edificio de 30 plantas– sin ninguna clase de asistencia técnica y volver indemnes a la superficie al cabo de más de cuatro minutos.

«No estoy obsesionado con la respiración», advierte Nestor al otro lado de la pantalla. Pero en la conversación la palabra breathing es recurrente. Todo gira alrededor de cómo respirar mejor o cómo aguantar la respiración más tiempo.

En realidad, En las profundidades es la precuela de Respira, que ahora se publica en castellano. La inspiración del periodista científico para sumergirse en el complejo mecanismo de acción de los pulmones fue un viaje a Grecia, donde asistió a los campeonatos del mundo de apnea. Ahí sitúa las primeras páginas de su libro: la zona cero de su afición por estudiar la respiración, por explicar qué ocurre cuando respiramos y, también, la manera que tiene el cuerpo de adaptarse a no respirar. A la vida subacuática. A ser otro mamífero que necesita dar una bocanada, de vez en cuando, en la superficie.

Nestor quedó fascinado con la posibilidad de que el ser humano tuviera su zona de confort bajo el agua. Por eso envía un mensaje a la Humanidad: el pez que decidió salir a la orilla cometió un error. «Creo que cuando volvemos al agua llegamos a casa. Es de donde venimos. La composición del agua de nuestro cuerpo es muy parecida al agua del mar», recuerda la teoria del biólogo francés René Quinton, que descubrió, en 1897, similitudes entre la composición de la sangre y del agua del mar diluida en agua mineral. «No lo consideraría un lugar donde volver. Somos parte del oceáno y el oceáno es parte de nosotros. Mucha gente se ha divorciado de su conexión con el oceáno, y yo no. La ciencia es muy clara sobre lo restaurativo que es para nosotros volver a casa, al agua».

Algunos métodos relacionan la inmersión y la meditación. Por ejemplo, el atleta holandés Wim Hof-conocido como El hombre de

"Pensar que necesitas vestir de blanco y tocar un tambor es ridículo. Respirar es una función biológica, no una religión"

"Aquí [en EEUU] la mayoría de la gente está enferma. No he oído a mucha gente hablar de las posibilidades del océano" hielo- daba cuenta de las ventajas que proporcionaba meditar sumergido en agua congelada. «De verdad que no estoy obsesionado con la respiración», insiste Nestor. «Con En las profundidades fui consciente del poder de la respiración y la cantidad de cosas en apariencia imposibles que podrías hacer concentrándote en tu respiración».

La primera inmersión sin asistencia técnica de James Nestor reveló una verdad, que con el tiempo se convirtió en un fenómeno editorial. «Para aguantar la respiración cuatro minutos debes respirar de manera adecuada. De esa manera aprendí a controlar mi respiración. Sí, cambió mi vida. Y después quise aprender más acerca de lo que la respiración puede hacer por nosotros», añade.

Desde la publicación del primer título han aparecido chamanes que venden terapias basadas en la respiración en todo tipo de libros. El poder secreto de la respiración; Respirar, concentrarse, destacar, El gran libro de la respiración; La respiración es mi superpoder; Dibuja y respira o Coge aire y suelta todo lo demás son algunos títulos recientes que han llegado a nuestras librerias.

«No soy un gurú», dice el considerado primer gurú de la respiración. «De ninguna manera. Soy un periodista científico que ha pasado años hablando con gurús, doctores y otros pacientes y ha escrito sobre el modo en que hemos perdido nuestra respiración y cómo es de importante respirar bien. Me veo a mí mismo como un periodista, no como un gurú. Me da igual si la gente pone en práctica los consejos o no. No me afecta. No estoy intentando convencer a nadie de que haga nada. Trato de exponer un trabajo de investigación. Puedes coger esta información y hacer lo que te apetezca con ella».

Respirar, en otras palabras, se ha gentrificado hasta convertirse en un bien de consumo más. 
«Permite a la gente saber que pueden cambiar para bien su respiración: es gratis, está disponible para todo el mundo y la ciencia es clara acerca del impacto que puede tener en tu salud. Me frustra la gente que ha creado alrededor de esta preciosa

cultura del trabajo de la respiración una industria con la que sacar dinero. Pensar que necesitas vestir de blanco, colocarte una cinta en la cabeza y tocar un tambor para poder respirar es ridículo. Es una función biológica, no una religión».

Aunque la autoayuda haya secuestrado la única actividad que parecía a salvo del pensamiento mágico y la ha llamado respiroterapia, él se desmarca; «Respirar no es una práctica espiritual».

En las profundidades no está dividido en capítulos, sino en los peldaños que ha recorrido Nestor hasta alcanzar las simas. Descubren un ecosistema desaprovechado, según da a

entender el experto. «Una vez que buceas de manera segura, aprendes que somos capaces de mucho y estamos conectados. No nos hemos adaptado a la vida actual. Nos hace estar enfermos. Vestimos zapatos y ropa y pasamos horas en una oficina. Dificilmente tenemos luz natural. No comemos comida natural. Todas estas cosas no son muy buenas para nuestro cuerpo», da cuenta del estilo de vida estadounidense. «Aquí la mayoría de la gente está terriblemente enferma. No he escuchado a mucha gente hablar de las posibilidades del océano, que nos permite acceder a una parte secreta de nuestro planeta».

Algunos datos que utiliza en el libro hablan de la paradoja –en realidad, un lugar común– del conocimiento adquirido sobre el espacio y lo que en La poseedora del récord mundial en apnea, Sahika Ercumen, en una inmersión reciente.

El periodista estadounidense, retratado en Madrid en 2021, ÁNGEL





realidad se conoce de los océanos. Además de todo lo que hay bajo nuestros pies, Nestor explica el automatismo que al entrar en contacto con el agua modifica el cuerpo. Atraído por el riesgo de la apnea, empezó a entrenar su capacidad para aguantar la respiración. Si para escribir Respira pasó 10 días con la nariz taponada, para escribir En las profundidades empezó a dejar de respirar por periodos de tiempo cada vez más amplios. Experimentó el considerado Interruptor General de la Vida.

«Tú también puedes», anima.

«Cada vez que metes la cabeza en agua fría se inicia un proceso de adaptación del cuerpo en las profundidades. Precioso. Es un nivel diferente del ser humano porque muestra habilidades que nunca habías pensado que tenías. Aparece de manera gradual y simplemente sientes cómo tu cuerpo forma parte del agua. Y es un sentimiento maravilloso, mental y físicamente».



El Interruptor General de la Vida es un reflejo que modifica cerebro, pulmones y corazón. Una especie de caparazón interior que permite al cuerpo soportar la presión bajo el agua. «Continué haciéndolo. Pensaba que era difícil al principio», explica la experiencia de recorrer parte del camino que hacían los profesionales de la apnea. Pasó de seguir la competición a través del sónar del barco a sumergirse a cuerpo limpio. Los primeros ejercicios en seco le hicieron convulsionar, «Era dificil, pero progresaba. Cada día me sentía más cómodo. Y luego ves que todo este trabajo merece la pena. Una vez que estás en el agua puedes aguantar la respiración fácilmente. Entre dos y tres minutos. Merecía la pena. A veces somos muy vagos, pero lo hice».

Los buceadores son los únicos que refutan el manual de la respiración, que daba por hecho que ningun ser humano sabía respirar. «Hay algo sano en las dos cosas. Cuando estás en el océano aguantas la respiración. Y después aprendes a respirar mejor. Estás mucho más atento a tu respiración cuando estás en el océano. No todos los seres humanos son malos respiradores. Los buceadores son buenos. Por lo tanto, no pongo a todos los humanos en el mismo saco. Quienes aguantan la respiración no están entre quienes respiran mal. Creo que es muy importante aprender a respirar bien de manera consciente», insiste. Consiguió, en este proceso,

bucear al lado de los mamíferos marinos. «Tenemos algo en común. Primero, en la sociología. Tienen familias. Se mantienen juntos. La madre es la jefa. Los adolescentes causan problemas. En lo intelectual, creo que son más inteligentes que nosotros. La única manera en que nos acercamos a ellos es haciendo ruido, con aparatos. Todavía nadie parece haberse tomado tiempo suficiente para

estudiarlos. Son varias formas de vida que están a punto de extinguirse en el oceáno antes de que tengamos oportunidad de entenderlas. Es muy frustrante pensar que tenemos esta vida tan inteligente que tiene mucho que compartir con nosotros y sólo la cazamos. Pero cuando tratas con ballenas y delfines estás absolutamente bajo su control, y si ellos deciden acercarse a ti, lo harán. A veces son muy curiosos. Otra veces tienen cero interés en ti», reflexiona.

"No todos los seres humanos son malos respirando, no meto a todo el mundo en el mismo saco. Los buzos son buenos"

"Es frustrante pensar que tenemos vida inteligente como ballenas y delfines, con tanto en común, y sólo la cazamos"

En el concurso de apnea, algunos de los participantes sufren síncopes, sangran por la nariz o pierden el conocimiento en busca de la profundidad prometida. Deslizan sus cuerpos a traves de la cortina de agua. Pero el mar, como aparece en parte

de la iconografía literaria, no perdona. «El mar es como un enemigo. Sabes que está ahí y esa conciencia te tiene vigilante, despierto» (Pérez Reverte). «La razón por la que consideré escribir acerca de quienes compiten en apnea es porque casi todo el mundo, cuando se habla de buceo, da por hecho que están locos. Arriesgas tu vida, pero no se conoce otro tipo de apnea, una práctica muy parecida al yoga submarino, segura y nutritiva. La gente que se enfrenta al mar ha tomado el mal camino. La naturaleza va a ganar siempre. Si piensas en una lucha y crees que eres más fuerte o mejor que el océano, vas a morir. No conozco a nadie que no haya pasado mucho tiempo el océano, desde un navegante a un surfero o un nadador, que no haya entendido que el mar es siempre el rey».

-Da a entender que la placenta
es un pequeño océano...

-Los humanos somos esencialmente un pez.

# PAPEL VERANO SALUD



# 'JUBILARSE' COMO CONDUCTOR: MÁS TEST PARA EVALUAR SI HAY QUE DEJAR LAS LLAVES

Neurología. Pruebas más exhaustivas y sistemáticas podrían permitir detectar signos de deterioro cognitivo y distintos patrones de conducción no segura en personas mayores que quieren renovar su licencia para manejar un coche

Por Naiara Brocal (Madrid)

on el aumento de la esperanza de vida, la proporción de conductores mayores de 65 años se ha ido incrementando en los últimos años. Ese envejecimiento de la población eleva a su vez la prevalencia del deterioro cognitivo y de la demencia. Por ello, la conducción es un asunto que debería abordarse habitualmente en las consultas de neurología y atención primaria, algo que no sucede tan a menudo como debería, tal y como señala Isabel Sala, neuropsicóloga de la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital Sant Pau de Barcelona. «Mi percepción, por los casos que atendemos en nuestro centro, es que no se explora lo suficiente».

La neuropsicóloga señala que, en los reconocimientos médicos que se practican para la renovación del carnet de conducir, seria conveniente contar con un protocolo de detección precoz que se aplicara de forma sistemática a los conductores mayores de 65 años. Actualmente, aclara, las pruebas que se practican no permiten detectar el deterioro cognitivo, pero «sí existe la indicación de evaluar su presencia en caso de sospecha». En estos casos, deben realizar una evaluación complementaria y, si las dudas permanecen, se recomienda derivar a un especialista «para determinar si la persona es apta o no para conducir».

Sala es la autora del estudio El proceso de cese de la conducción en personas mayores, de la Fundación Mapfre y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), que recoge datos de entrevistas realizadas a un grupo de casi 50 personas que han experimentado un proceso de cese de la conducción, entre mayores que han acudido a la Unidad de Memoria del Sant Pau y familiares que han vivido esta experiencia con un allegado.

El estudio reveló que la mitad de los familiares del grupo de participantes que había dejado de conducir, pero que aún tenía el carnet vigente, consideraba que no se les tenía que haber renovado. «Esto nos indica que probablemente es necesario disponer de pruebas con mayor validez para detectar patrones de conducción no segura», resalta la investigadora.

«Según los estudios publicados, en la mitad de los casos el cese de la conducción en personas con deterioro cognitivo se produce tres años más tarde de la recomendación del profesional sanitario y la familia considera que la gestión de cese de la conducción resulta complicada. En ocasiones, estas situaciones se producen por una falta de información de cómo proceder», advierte Sala.

Los resultados de la encuesta muestran una discrepancia entre quien dice tomar la iniciativa de dejar de conducir. Si se pregunta a los mayores ex conductores, el 55% afirma haber adoptado la decisión por propia iniciativa y el 45% haber dejado de conducir de manera sugerida o forzada por las personas de su entorno. Sin embargo, cuando se pregunta a los familiares, un 74% asegura que el mayor ha dejado la conducción de forma involuntaria. Entre las causas que esgrimen unos y otros están los problemas cognitivos y el diagnóstico de

Un hombre de mediana edad conduce un vehículo con un acompañante sentado en el asiento del copiloto. EFE demencia, otros problemas médicos y las dificultades para conducir un vehículo.

«Varios trabajos ponen de manifiesto que el deterioro cognitivo, incluso el clasificado dentro del espectro del deterioro cognitivo leve, aumenta la posibilidad de accidentes de tráfico», advierte Susana Arias, vocal de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Los pacientes con enfermedades neurodegenerativas suelen venir acompañados de familiares que muestran su preocupación acerca del momento de retirada del permiso, y aunque la conducción no tiene porque verse limitada en fases iniciales, si es algo a tener en cuenta a medio plazo», expone la neuróloga.

Arias es una de las autoras del Manual de Neurología y Conducción, de la SEN y la Dirección General de Tráfico (DGT), que aborda la repercusión de las enfermedades neurológicas sobre la obtención y prórroga del carnet de conducir. «El germen de este proyecto surgió de un artículo publicado en New England Journal of Medicine que llevaba por título: Don't Ruin My Life - Aging and Driving in the 21st Century. En él, un paciente con deterioro cognitivo relataba la terrible experiencia vivida en la consulta con su neuróloga, cuando en una revisión le prohibió volver a conducir».

En el trabajo elaborado por Sala, el 41% de las personas con cese forzoso de la conducción confesó haberlo vivido de forma negativa: «Ya no soy el mismo», «mi familia ya no confía en mí», y «ya no sirvo para nada», son algunos de los sentimientos expresados por estas personas cuando abandonaron el coche. Además, dejar de conducir lleva a la pérdida de independencia y a la obligación de prescindir de actividades habituales. «De alguna manera, ni la Medicina ni la sociedad están preparadas para establecer la esperanza de vida

"Varios estudios señalan que el deterioro cognitivo, incluso si es leve, aumenta el riesgo de accidentes"

# "La conducción está entrelazada con la salud, la atención médica y el bienestar a distintos niveles"

como conductores», advierte
Arias. «Para los médicos, conducir
puede no parecer un problema
médico, donde actuar con un
tratamiento farmacológico o
quirúrgico le ayude a solventarlo,
pero claramente la conducción
está entrelazada con la salud, la
atención médica y el bienestar a
múltiples niveles».

# SERIE PAPEL VERANO

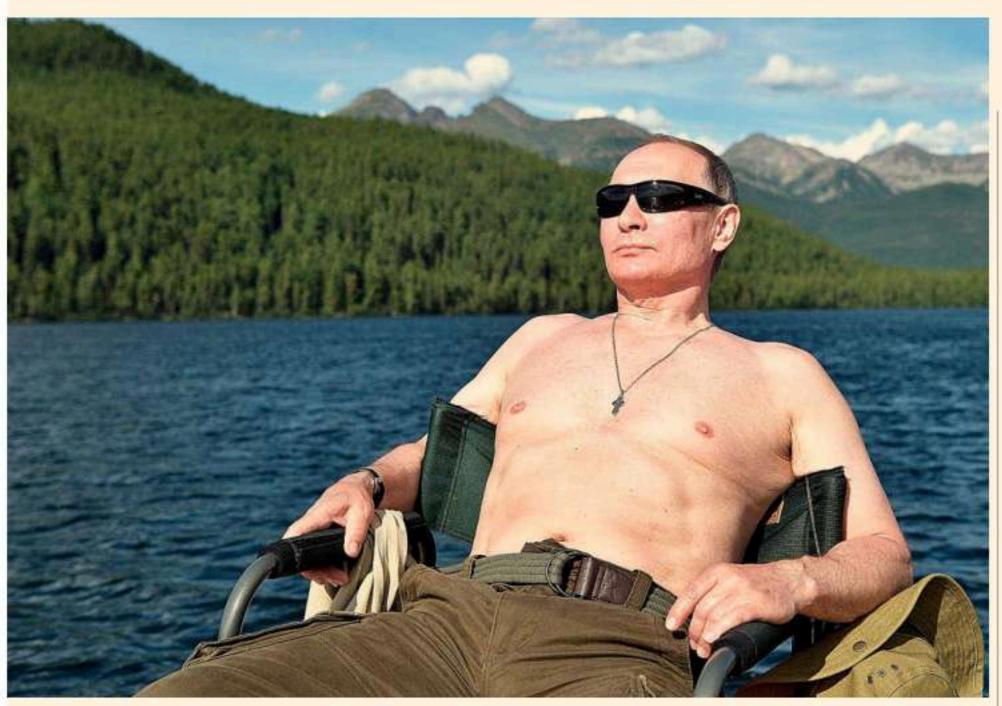

# VENENO, UCRANIA Y REPRESIÓN EN EL POSADO VERANIEGO DE PUTIN EN SIBERIA

# Las peores vacaciones de... (y VII).

Tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el envenenamiento de Litvinenko el Kremlin trató de humanizar a su líder llevándolo a pescar

Por Ricardo F. Colmenero

uando Europa era un lugar más seguro, el posado veraniego de Vladimir Putin, en esta esquina de Occidente, compartía página con el de Ana Obregón. Su torso sesentón sometido a crioterapia bajo los vientos de Siberia recibía los mismos elogios que el de Belvedere. Un modelo de liderazgo Madelman que lo mismo se echaba a pescar al río, que lo buceaba, que montaba a caballo, que subía una montaña, o que se daba un paseo aéreo con grullas. Aquello, aún no lo sabíamos, pero era lo más parecido a la felicidad, y a la paz.

Lo peor de tener a un supervillano de vacaciones es la cantidad de tiempo libre del que disfruta para maquinar nuevas ocurrencias. La detención de Navalni, la posterior represión en las calles, y la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el envenenamiento del espía ruso Aleksander Litvinenko, hicieron que septiembre de 2021 se convirtiera en el peor verano de su vida, tras el que debió llegar a la conclusión de que, para remontar, tenía que invadir Ucrania.

Dificilmente un niño ruso de Leningrado, cuya madre trabajaba en una fábrica, y con un padre recluta en la marina soviética, y al que se morían los hermanos de difteria, podría incluir sus veranos siberianos como presidente de la Federación de Rusia entre los peores de su vida. Incluso podríamos llegar a decir que le inundó un mar de lágrimas, o de dudas, antes de invadir Ucrania, el riesgo a perder sus dos visitas anuales a la Costa Blanca, a su refugio de lujo en Altea, rodeado de paisanos oligarcas con vistas al Mediterráneo y a las montañas de la Marina Baixa.

Pero lo cierto es que fue el verano de 2021 cuando de verdad se puso en riesgo su plan de vida, o el sentido de su existencia, que no parece otro que perpetuarse en el poder hasta el 2036. Para entonces Putin tendría 84 años, dos menos de los que tendría Joe Biden si hubiera insistido en acabar una segunda legislatura.

El concepto de vacaciones presidenciales de Vladímir Putin dista mucho del ideal de descanso. No hay spas ni playas paradisíacas en la taiga siberiana. Tampoco se parecen a las de cualquier otro líder europeo, cuya principal labor es fingir que sigue trabajando. En los bosques siberianos, lejos de la civilización, hasta donde no alcanzan los móviles convencionales, el trabajo estival de Putin es una especie de entrenamiento para reservistas de la KGB. Su único intento de recordar que sigue al mando y que no se despista, fue la filtración de su secretario de prensa, Dmitri Peskov, de que Putin se llevaba a todas sus aventuras siberianas su maletín nuclear.

En 2021, a Putin no le iban bien las cosas. La resaca del Covid y la caída de los precios del petróleo y el gas habían asaltado con fuerza su programa absolutista. Tras fracasar el envenenamiento de Alekséi Navalni, el 17 de septiembre de ese año, al líder opositor ruso no ser le ocurrió otra cosa que volver a su patria para ser detenido, y provocar durante semanas altercados en las calles que tuvieron que ser duramente reprimidos por el líder ruso.

La resaca de aquello le duró hasta el verano. Y el 21 de septiembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ponía aún más contra las cuerdas ante los ojos de Europa, al fallar que el Gobierno ruso estuvo detrás del envenenamiento en 2006 en el Reino Unido y con polonio 210, del

El presidente ruso, Vladimir Putin, tomando el sol en la remota región de Tuva, en el sur de Siberia. GETTY IMAGES humanizar, la figura de Putin, el Kremlin anunció fotográficamente que el presidente se había tomado unos días de vacaciones en Siberia. Otra vez. Aunque sólo fuera porque para perpetuarse en el poder la crioterapia ayuda a mejorar el tono y la textura de la piel. «Le tiene apego espiritual a Siberia», aseguró oficialmente el portavoz Peskov.

Más o menos como Stalin le tenía a Crimea, epicentro de los llamados sanatorios, como se denominaban los escenarios de descanso turístico-médico de la URSS. Se sabe que Stalin se aburría allí soberanamente, que iba a la playa a buscar conchas que coleccionaba. Que jamás se bañaba, que hacía unos horarios rarísimos y que alguna vez le acompañaba su hija, que confesó que nunca supo de qué hablar con él.

Putin, sin embargo, en Siberia se lo solía pasar pipa. Aunque en septiembre de 2021 ya no estaba para torsos desnudos. Y mucho menos para las peligrosas expediciones de las que muchas veces trataba de disuadirle su círculo intimo, como cuando se fue a disparar a las ballenas a Kamchatka, o se montón en un ala delta para volar al lado de unas grullas.

Esta vez se vio a un líder cansado y aburrido. Quizá hasta algo avejentado, o como mínimo representando un poco mejor sus 68 años. Es cierto que había trascendido que decenas de personas en su entorno habían contraído Covid. Y quizá también el propio Putin, quien tuvo además que cancelar un viaje a Tayikistán, a pesar de llevar casi seis meses inmunizado con la vacuna rusa Sputnik V, con la que sólo había logrado vacunar al 30% de su población.

Con uniforme militar, pero con un gorro y un bastón que le daban cierto aire de excursionista jubilado, el Kremlin lo lanzó al mundo. Incluso en las imágenes pescando, aparece con un pez diminuto, con el que Franco no habría permitido

ser inmortalizado.
Nada que ver con
aquel lucio de 21
kilos con el que
apareció en 2017,
que se dijo había
pescado tras dos
horas de persecución buceando bajo
el agua, y que
pusieron en duda
muchos blogueros,
aunque el Kremlin
decía que el presi-

dente de la Federación lo había grabado todo con su propia GoPro.

En estas vacaciones, tan sólo le acompañó el hasta hace escasos meses ministro de Defensa, Sergei Shoigu, con la que existe una foto en la que parece informarle de algo a la orilla de un río. Quién sabe si le algo que animaría a su presidente. Algo así como que faltaban apenas 151 días para invadir Ucrania.

# La resaca del Covid y la caída del precio del petróleo y el gas asaltaron con fuerza su programa absolutista

# Su secretario de prensa difundió que el presidente llevaba a sus aventuras siberianas su maletín nuclear

oficial fugitivo del servicio secreto ruso Aleksander Litvinenko, tras la negativa de Putin a enviar los documentos que le pedían para la investigación. La sentencia concluía que Rusia violó el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos referente al derecho a la vida.

Cinco días después, y en un intento por restaurar, e incluso

# PAPEL VERANO SERIE



# 'LADYKILLERS', LA PELÍCULA QUE HIZO DE LOS COEN SUS PEORES IMITADORES

El fracaso de los dioses (II). El plagio de los hermanos a una de las producciones más célebres de la productora británica Ealing se saldó con una de las comedias más inexplicables de la historia

Por Luis Martinez (Madrid)

as listas se inventaron para que Ladykillers figurara en ellas. Desde que alguien tuvo la feliz idea de ordenar cosas de mejor a peor o al revés, rara es la enumeración en la que no aparezca la película de los Coen de 2004 protagonizada por Tom Hanks. Que si las comedias del nuevo milenio, que si la filmografía de sus directores, que si las actuaciones de su actor principal, que si los guiones que jamás debieron filmarse, que si... Ladykillers siempre está ahí. Y siempre lo estuvo. Y, mucho nos tememos, siempre lo estará. Y siempre ocupando la primera o la última plaza (según sea la escala descendente o ascendente) condecorada como lo peor, como lo último, como aquello para lo que Lovecraft no encontraba palabras

«porque era un compuesto de todo lo impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable».

Puede parecer exagerado, pero, en verdad, es sencillamente inexplicable. ¿Qué pasó para que los cineastas más inteligentes, más copiados y más brillantes a la hora de revisar y reformular las claves de los géneros cinematográficos acabaran por parecerse a sus peores imitadores? En un principio, la estrategia de la película se antojaba impecable. O, cuanto menos, en nada distinta a algunas de sus más celebradas obras maestras. Los Coen venian de rodar Crueldad intolerable que, en puridad, no es de sus mejores trabajos. Ladykyllers retomaba a su modo (o esa era la intención) el hacer irreverente, desquiciado y algo borrachín de las comedias de la Ealing para reconvertir uno de sus clásicos firmado por Alexander Mackendrick, El quinteto de la

muerte, en un arriesgado ejercicio de puesta en escena entre el cine de atracos perfectos y la comedia negra, todo barnizado con los modos perezosamente optimistas, trascendentales y muy vitalistas del sur, de cualquier sur imaginable. Recuérdese que justo antes de Crueldad..., los Coen venían de encadenar Fargo, El gran Lebowski, O Brother! y El hombre que nunca estuvo allí o, si prefiere, una obra maestra, otra obra maestra, una tercera obra maestra y una película injustamente ninguneada en su momento y ahora mismo, con la labor del tamiz del tiempo, una cuarta obra maestra.

Entonces, ¿qué pasó? Desde muy el principio, algo no cuadra. A un lado la presentación no especialmente brillante de la protagonista -una fanática del gospel que odia el hip hop y a la que da vida con exagerada incontinencia Irma P. Hall-, la entrada en escena de Tom Hanks con una dentadura postiza y su verborrea florida antes que a la carcajada a lo que realmente mueve es a la perplejidad. ¿De dónde sale este erudito renacentista que ha terminado sus días como ladrón mientras recita a Poe? ¿Quién le aconsejó a Hanks recitar de modo tan escrupulosamente plano sus largas peroratas rumbo a ninguna parte? Si por algo se distingue la filmografía de los Coen es, ya se ha dicho, por su habilidad para encontrar las grietas del absurdo en las viejas y asentadas estructuras de pensar y hacer cine. Pero siempre desde una sabiduría que nada tiene que ver ni con el desdén ni con el simple desprecio.

La idea de nuestros esforzados héroes de Ladykillers es hacer un túnel desde el sótano de la casa de la anciana hasta la caja de caudales del casino. Eso, como sabemos por todas las películas vistas sobre el asunto, exige una banda de malhechores y una historia detrás de esa banda. Ladykillers directamente se salta ese paso. Cada uno de los malvados aparece de la nada

Lo realmente llamativo es lo poco que importa la suerte que pueda correr cada uno de los personajes

La cinta plantea un arriesgado ejercicio de puesta en escena entre el cine de atracos perfectos y la comedia negra

convocados por, atentos, un anuncio en el periódico. En cualquier asociación de guionistas semejante atropello habría merecido, como poco, un hashtag. Y así hasta llegar al momento siempre crucial de cualquier plan largamente elaborado que la película resuelve con un diagrama con dos cuadrados pintados unidos por una línea: casa-túnel-dinero. ¿Vagancia? ¿Falta de presupuesto? ¿Chiste? La perplejidad crece.

Si seguimos obviando cosas como el dibujo a brocha gorda de los personajes, lo realmente llamativo es lo poco que importa la suerte que puedan correr. Y eso, ya sí, es pecado mortal. Hasta la fecha y posteriormente, todos los tipos humanos imaginados por los Coen si por algo han destacado y destacan es por lo que podíamos llamar su muy humana torpeza. Son absurdos, hacen cosas absurdas y habitan un mundo inexorablemente absurdo y, por supuesto, cada paso que dan les conduce a un abismo de absurdidad. Pero, precisamente por eso, por su fanatismo en la derrota, se colocan siempre del lado de un espectador humano demasiado humano. Ellos somos nosotros con el Nota (Dude) Lebowski a la cabeza. Su ambición es nuestra inapetencia. Y al revés. Lo curioso es que ninguno de los oficiantes de Ladykillers provoca nada que no sea indiferencia. Ni siquiera la indomesticable anciana empeñada en dejar su fortuna (por accidente) a una universidad racista logra algo ni siquiera parecido a la fiera solidaridad que lograba la terriblemente adorable Kate Johnson en la cinta original de 1955.

Ethan y Joel

Coen con Tom

Hanks durante

el rodaje de

'Laykillers'.

Y luego están los chistes. ¿Chistes? El gran momento del personaje experto en explosivos de J.K. Simmons es cuando se hace caca (sí, caca de caca, culo, pedo, pis) por culpa del colon irritable; Marlon Wayans encarna al negro permanentemente cabreado y eleva el estereotipo a la categoria de pesadilla, y Tzi Ma es el oriental expeditivo de pocas palabras del que jamás puede prescindir un sainete que aspire a ser un poco (solo un poco) racista. ¿Y qué decir del largo número musical en la iglesia a la mayor gloria de sabe dios qué dios? Sin que tenga nada que ver con la narración, empieza la canción y, todo seguido, hasta el final. Amén. La única pregunta posible es: ¿por qué los Coen imitan tan mal a los Coen?

Quizá la clave esté aquí. Puestos a entender algo, tal vez, la idea de los Coen no era otra que bloquear la posibilidad de que nadie hiciera con su obra lo que ellos estaban haciendo con la de Mackendrick. Algo así como una posparodia, o metaparodia. Eso o, simplemente, los Coen querían dejar claro que toda lista, sea de lo que sea y vaya en el orden que vaya, debe empezar y acabar en ellos.

# TOROS PAPEL VERANO

# MANZANARES Y GINÉS MARÍN ACARICIAN LA PUERTA GRANDE

Colmenar Viejo Ambos toreros pasean una oreja y pierden otra por la espada en la última corrida de toros de la Feria de los Remedios

Por Lucas Pérez Colmenar Viejo (Madrid)

a última de las tres corridas de toros de la Feria de los Remedios de Colmenar Viejo anunciaba, junto al de Pablo Aguado del día anterior, un nuevo debut en La Corredera, el de Ginés Marin, que en su estreno en esta plaza dejó la faena más sólida y completa del ciclo.

Sucedió en el sexto, al que recibió a la verónica de forma sensacional, como sensacionales fueron también las chicuelinas posteriores en otro quite que no perdonó. Gavilán fue el cuvillo de más viveza de la corrida y consciente de ello brindó al público el extremeño, que inició de forma espectacular de rodillas ligando hasta cinco muletazos en redondo que pusieron a todos de acuerdo. Se ciñó al toro a derechas y por la izquierda los naturales tuvieron profundidad. Con el toro a menos, acortó distancias Marín, en continua evolución, con sitio y con cabeza, para terminar entre los pitones del toro. Un pinchazo previo a la estocada redujo el premio a una sola oreja.

Dos soberbias medias, una en los lances de inicio y otra a pies juntos en un quite, fueron la tarjeta de presentación del debutante en el tercero. Torerísima fue su apertura de faena hacia los medios y templado su toreo de probatura en redondo, pero la poca transmisión del toro en su embestida impidió que la faena tuviese mayor eco en los tendidos. La estocada final fue extraordinaria y tiró al toro sin puntilla.

La otra oreja de la tarde fue para José María Manzanares, que también tuvo cerca la puerta grande. Extraño caso el del alicantino con Colmenar, una



plaza en la que tardó 20 años en debutar hasta hacerlo en 2022 pero en la que no ha fallado desde entonces con tres paseillos de forma consecutiva. Y es que parece sentirse a gusto en La Corredera.

Al segundo lance de tanteo, el primero de su lote se derrumbó para no recuperarse ya de la cojera. Fue devuelto y en su lugar salió Galiano, del mismo hierro titular de Núñez del Cuvillo, al que toreó con gusto a la verónica en el recibo. Midió después tiempos y alturas en la muleta a un toro que la tomó mejor por la derecha, por donde logró el torero los momentos más lucidos. La soberbia estocada con la que acabó con su vida sumó para la concesión de la oreja.

Lance a la
verónica de
Ginés Marín,
ayer en la plaza
de Colmenar
Viejo. ALFONSO
BLANCO CRIADO

Al hondo y cuajado jabonero que hizo quinto lo recibió también con cuatro verónicas con sabor. Tuvo calidad *Marcado* y se puso el alicantino a torearlo al natural sin probaturas consciente de la falta de poder de un toro al que supo administrar. El temple y la paciencia de Manzanares tuvieron premio y en el epilogo logró los mejores momentos, sometiendo más al astado por abajo. La espada se llevó esta vez el trofeo.

Abría cartel Sebastián Castella, que esta vez se fue de vacío de una plaza talismán para él como es la de Colmenar Viejo. Se movió con alegría el que abrió plaza en los primeros tercios e inició el francés su faena por estatuarios para continuar con temple en redondo, pero al cambiarse de mano a la izquierda el toro protestó y acortó su viaje. Y ya no dejó de defenderse con feo estilo hasta el final.

Al cuarto lo toreó con mimo en una faena pulcra. A Encendido le faltó fuerza y viveza y los esfuerzos de Castella por alegrar la cosa no terminaron de resultar. El público de Colmenar le agradeció el esfuerzo.

#### CUVILLO / Castella, Manzanares y Ginés Marín

LA CORREDERA
Lunes, 26 de
agosto. Tercera de
la Feria de los Remedios. Dos tercios de entrada.
Toros de Núñez
del Cuvillo, 2º bis,
bien presentados
y nobles en conjunto; el mejor

#### SERASHÁN CAS-TELLA, DE LILA Y

fue el 6º.

PLATA. Sartenazo trasero y caído, pinchazo y estocada trasera (silencio). En el cuarto, media estocada (ovación con saludos).

#### JOSÉ MARÍA MANZANARES, DE HEHDROS V

ORO. Gran estocada (oreja). En el quinto, media estocada y descabello (ovación con saludos).

#### GINES MARIN, DE CORAL Y ORO.

Gran estocada (ovación con saludos). En el sexto, pinchazo y estocada (oreja).

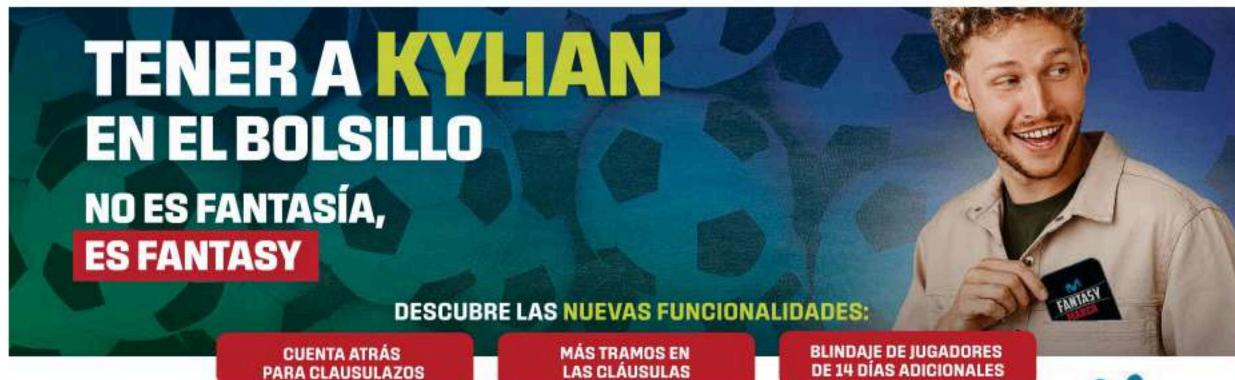

JUEGA LA NUEVA TEMPORADA DEL MOVISTAR FANTASY MARCA Y DEMUESTRA A TUS AMIGOS QUIÉN MANDA.

Descárgala gratis:







# PAPEL VERANO LOC



# LA INESPERADA MUERTE DE CARI GOYANES A LOS 46 AÑOS

Tragedia. Deja viudo al empresario Antonio Matos y huérfanos a dos niños pequeños. Hace 19 días falleció su padre, Carlos Goyanes, y el domingo su tío, Tito.

Por Marta Corbal

arias tragedias han sacudido a la familia Goyanes esta semana. Justo 19 días después del último adiós a Carlos Goyanes, ha muerto una de sus hijas, Caritina Goyanes. Tal y como confirma LOC, la empresaria madrileña ha fallecido de un infarto que le dio a la hora de comer en su casa de Marbella. Tenía tan solo 46 años. La primicia la dio ayer Paloma García-Pelayo en el programa Yahora Sonsoles. El domingo pasado también falleció su tio, Tito Goyanes.

Madre de dos hijos pequeños, Pedro y Cari (apodada como Mini Cari), Caritina llevaba 16 años casada con Antonio Matos. Contrajeron matrimonio en la parroquia de Es Cubells de Ibiza en 2008, aunque llevaban saliendo varios años. A la boda asistieron ilustres como Fernando Fernández Tapias y su mujer, Nuria González; Pepe Barroso y Mónica Silva; Nieves Álvarez; Naty Abascal; Rafael Medina y Laura Vecino; Ana Rosa Quintana; Lolita o la periodista María Eugenia Yagüe.

También estuvo el periodista José María García, quien comentó: «Cari es una niña maravillosa y muy feliz». Comentario que confirman todas las personas cercanas a la fallecida con las que ha hablado LOC. Según su entorno era una mujer «muy cariñosa, segura de sí misma, alegre y con muchas ganas de vivir». Al igual que su hermana, estaba muy unida a su padre y su muerte fue un terrible mazazo para ambas.

En sus redes sociales, Cari no escatimaba en muestras públicas de afecto hacia su marido.«Y 15 años más tarde aquí estamos en el mismo sitio. Y como cada año (sobre todo, los últimos) te digo lo mismo, Toni Matos, te elegiría una y mil veces. Solo doy gracias a Dios cada día por todo por lo bueno pero también por lo malo que aunque a veces ha sido doloroso nos ha enseñado lo que de verdad importa y a poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio», escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el matrimonio atravesó una profunda crisis hace unos años. Antonio Matos tuvo un hijo de otra relación que ella asumió con naturalidad. Tal y como ha podido saber LOC, el matrimonio no se rompió e introdujo al nuevo miembro de la familia a sus hermanitos. El bache lo superaron juntos gracias a sus profundas ideas católicas.

La hija de Carlos Goyanes y Cari Lapique reveló en 2018 que un retiro de Emaús transformó su matrimonio y su forma de entender la maternidad. «Hablo mucho de mi matrimonio porque antes era un desastre y ahora es donde que más se ha dado el cambio», expresó. Entonces, habló de la importancia de «pedir perdón y perdonar».

Apasionada de la cocina desde niña, Cari empezó trabajando como camarera en varios caterings y como cocinera durante los fines de semana. No había estudiado nada relacionado con la hostelería, sino la carrera de Derecho. De hecho, empezó a ejercer la abogacía. Sin embargo, con el tiempo, decidió hacer de su pasión un negocio y empezó a emprender en el mundo del catering.

Junto a otras dos socias, abrió el Sixsens by Cari

# Un retiro espiritual salvó su matrimonio. Ella creía en la importancia de "pedir perdón y saber perdonar"

Goyanes, una empresa de catering que goza de gran éxito. Con más de 13.000 seguidores en redes sociales, Sixens ofrece sus servicios para banquetes de bodas, bautizos y todo tipo de eventos en Madrid y alrededores, así como con su servicio de pedidos online. Caritina
Goyanes y
Antonio Matos
durante el
entierro de
Carlos Goyanes
en Marbella,
el pasado 8
de agosto.
GTRES

# ISABEL LOZANO

# LA NUEVA ILUSIÓN DE JUAN ORTEGA: LA HIJA DE UN TORERO

Por Belén Picornell y Marta Corbal

iempre será recordado como el torero que huyó del altar horas antes de su boda con Carmen Otte. Juan Ortega saltó así a la prensa del corazón y se quedó para siempre. Desde su mediática espantá aquel 2 de diciembre de 2023 no se le ha conocido novia, ni parecido. Sin embargo, hay una mujer para la que Ortega es algo más que un diestro polémico. Tal y como ha podido averiguar LOC, el matador sale desde hace algunos meses con Isabel Lozano, periodista taurina e hija del torero Fernando Lozano.

La primera pista sobre la identidad la dio la periodista Mónika Vergara en el programa Fiesta. «Es de muy buena familia, muy importante, y está vinculada no solo al mundo del campo y el toro, sino también al mundo de regentar las plazas de toros. Os digo también que tiene mucho que ver con la plaza de Las Ventas», explicaba en el programa de Telecinco.

Efectivamente, Isabel Lozano pertenece a una muy buena familia. Es, ni más ni menos, nieta del torero, empresario y ganadero Pablo Lozano e hija del torero y ganadero Fernando Lozano. Se presenta como «multifacética» en su biografía de Instagram. Lo es: la jovense encarga de llevar las redes sociales de la ganadería Alcurrucén, el negocio de su familia y una de las haciendas más reconocidas en el mundo taurino español. Además, ayuda con las labores diarias en el campo. Algo lógico, porque está destinada a ser su heredera.

Graduada en Publicidad y Periodismo, Isabel Lozano ha colaborado en medios como Forbes España, Movistar+ o EsRadio. El 20 de febrero de 2024 fichó por la consultora Estudio de Comunicación.



El torero Juan

taurina Isabel

GTRES/REDES

Ortega y la

periodista

Lozano.



Anteriormente, fue resposable de comunicación integral en la Fundación Civismo y gestionó la web Leer por leer. Según reveló ella misma en su cuenta de Twitter, trabajar como periodista le ha llevado a conocer a personas muy interesantes de la crónica social.

Entre ellos, sin duda, está Juan

Ortega. A pesar de que hasta la fecha han sido muy discretos, sí hay alguna fotografía de ellos juntos. Por ejemplo, una imagen que publicó su padre, Fernando Lozano, donde el torero posa junto a Isabel y otros amigos. Algunos de los presentes incluso son famosos, como el periodista Juan del Val. Todos ellos estaban de visita en la ganadería Alcurracén.

LOC ha contactado con el círculo cercano del torero y no han querido dar ninguna declaración al respecto. Es la hoja de ruta de Ortega desde que dejó en el altar a la jerezana con la que llevaba más de una década.

La única vez que se ha pronunciado sobre su vida personal fue en Herrera en Cope, donde explicó por qué decidió no casarse: «Venía arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver», explicó. Reconoció que las formas no eran las correctas y aseguró que el dolor de Otte le perseguiría siempre. «Y no me perdonaría por nada del mundo volver a hacerle daño». El matador pasó página.

# **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS



Martes 27 de Agosto de 2024. Número: 8,989. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# El bipartito rubrica más de un millar de contratos 'a dedo' de enero a junio

Superan los registrados en la primera mitad de los años 2023, 2022 y 2021, que, en total, rondaron cada uno las 1.600 adjudicaciones directas • El importe roza los 3,5 millones y Cultura copa el 40% de este tipo de contrataciones

BURGOS El Ayuntamiento de Burgos rubricó en la primera mitad de 2024 más

de un millar de contratos menores,

es decir, sin concurso. Coloquial-

mente conocidos como adjudicaciones 'a dedo', estos acuerdos se emplean para cubrir determinadas necesidades recurrentes o de carácter urgente de las administra-

ciones públicas. En concreto, entre enero y junio los distintos servicios municipales formalizaron 1.023, 393 en el primer trimestre y hasta 630 durante el segundo, la

cifra más elevada en tal periodo de tiempo desde que en 2021 comienzan a publicarse los datos desagregados relativos a estos contratos. Se consideran menores aquellos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trate de obras, o a 15.000 euros, cuando están vinculados a la prestación de servicios o suministro.



# UNA «PEQUEÑA OBRA» QUE SE DILATA EN EL TIEMPO

Una «pequeña obra» que obliga tener cortado un carril desde hace casi dos años. Se trata de la intervención para cambiar la junta de

Capiscol, en la calle Juan Ramón Jiménez, a medio gas. Y así seguirá hasta final de año. El edil de Urbanismo, Juan Manuel Manso, lamenta que tarde más la burocracia que la obra en sí. Pag. 4

# CASTILLA Y LEÓN

# La Junta contrata más de 2.300 trabajadores para el desarrollo de proyectos turísticos en los pueblos

dilatación que mantiene la afluencia de vehículos del puente de

Convoca una ayuda récord de 20M€ para la «dinamización económica» en el medio rural

VALLADOLID La Junta contrata más de 2.300 trabajadores para desattollar proyectos turísticos en los municipios de Castilla y León. Convoca una ayuda récord de 20 millones de euros para contribuir a la «dinamización económica» en el medio rural. Págs. 8 y 9



# Sanidad estudiará la viabilidad de construir nuevos centros de salud en Melgar y en Valle de Mena

La Consejería de Sanidad analizará la viabilidad de construir nuevos centro de salud en Melgar de Fernamental y en Villasana de Mena. Este fue uno de los compromisos adquiridos ayer por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, tras mantener una reunión con los alcaldes de las dos localidades en la Delegación de la Junta.

Los vecinos de **Fuentemolinos** crean una plataforma contra una macrogranja

# DEPORTES



El nuevo proyecto del Recoletas Burgos Caja Rural inicia la pretemporada

Pag.14

# OPINIÓN

EL actual concepto occidental de sociedad desarrollada y el mantenimiento de un verdadero Estado del Bienestar exige esfuerzos de solidaridad económica que incorporan necesariamente el componente de la obligatoriedad. La solidaridad voluntaria se reduce en nuestros días a admirables ejercicios de compromiso social de manera individual por quienes de forma generosa dedican sus esfuerzos, su tiempo y sus recursos a ayudar a los más desfavorecidos.

Pero más allá de esos encomiables ejercicios de solidaridad voluntaria el desarrollo de nuestra sociedad requiere de la solidaridad obligatoria, tanto en la esfera pública como privada. Desde el punto de vista privado el término solidaridad pierde su verdadero significado convirtiéndose en deberes legales



JAVIER RAMIREZ

# Solidaridad a la carta

en forma de impuestos y cotizaciones para mantener las políticas sociales del Estado. La solidaridad se convierte en obligaciones de pago en favor de la Comunidad perdiendo su significado e incluso su consciencia. Si cualquier ciudadano calculara el importe abonado a las arcas públicas a lo largo de su vida

en forma de retenciones, cotizaciones e impuestos sería más consciente del esfuerzo de solidaridad ejercido «a punta de pistola».

Pues bien, de igual manera que los ciudadanos no eligen su grado ni forma de solidaridad, los poderes públicos no deberían poder elegir su nivel de solidaridad en favor de otros territorios y menos como moneda de cambio para mantener a un Presidente del Gobierno en el ejercicio de su cargo. La financiación autonómica nunca debería ser materia de negociación para el ejercicio del poder porque los déficits de esa solidaridad pública a la carta deben suplirse con esfuerzos de solidaridad privada obligatoria, Nosotros, los ciudadanos de a pie, no nos sentamos con la Agencia Tributaria para definir las cuantías o tipos de impuestos ni negociamos cupos ni ninguna otra fórmula distinta a nuestras obligaciones tributarias. ¿Por qué entonces el Gobierno catalán puede acordar con el Estado su forma de contribución con el gasto público en perjuicio del resto de ciudadanos y de la calidad de los servicios públicos?

Hay ciertas materias en las que no debería caber la negociación política, sobre todo cuando esta redunda en perjuicio de la ciudadanía. Es el caso de la controvertida financiación autonómica que, con sus defectos. había mantenido hasta ahora un cierto equilibrio territorial. Por suerte o por desgracia en determinados ámbitos la solidaridad no se elige, ni se negocia, ni se ejerce voluntariamente a la carta. Simplemente se impone, del mismo modo que a los ciudadanos se nos imponen los impuestos. De ahí su nombre.

# Sareb, el timo del tocomocho de la vivienda con nuestro propio dinero

EL INVENTO de Sareb, ese organismo creado para salvar las ruinas ocasionadas fundamentalmente por la política en las desaparecidas cajas de ahorros y las generadas por las golfadas en algunas entidades bancarias ya arruinadas, absorbidas o desaparecidas es una especie del timo del tocomocho a los contribuyentes, con sus propio dinero. Sin estampitas ni nada. Descaradamente.

Más de un año ha pasado desde que el presidente del gobierno Pedro Sánchez se sacara de su chistera electoral la ocurrencia de que con 180.000 pisos de Sareb se iba a poner coto al gravisimo problema que es el acceso a la vivienda, pese a ser un derecho constitucional. Sareb no ha soltado un solo piso a las comunidades autónomas como prometió. Y lo que está ofreciendo es desecho de tienta. Edificios ruinosos, como algunos de los que ha sacado a la venta, por ejemplo en Valladolid. Sareb no tiene vergüenza ni nadie que se la ponga. Pese a que los suculentos sueldos del presidente, Javier Torres Riesco, y el consejero delegado, Luis Puig. los apoquinamos todos, como el resto de la camada de su consejo, que cobran por no hacer nada. Su idea es devolver los buenos inmuebles a manos de los bancos a los que se los quitaron para evitar su ruina. Resulta cuando menos sospechoso las operaciones que están haciendo. No vender inmuebles directamente pese a tener compradores, pero sí estar dispuestos a utilizar intermediarios para su venta. Muy sospechoso. El gobierno debería investigar y auditar qué se está haciendo en Sareb.

Un año después del anuncio bulo de Pedro Sánchez se ha destapado poniendo en el mercado a disposición de 81 ayuntamientos de Castilla y León solares, supuestamente a precio bajo. Los ayuntamientos, especialmente pequeñitos, no son promotores ni se pueden permitir esos lujos. Lo que sí está claro es que Sareb se ha convertido en un instrumento para la especulación, no para influir en la bajada del precio de la vivienda. Vivienda social y pública, que es la que prometió Pedro Sánchez para afrontar uno de los graves problemas sociales que tiene este país, también acentuado en la España vacía, de la que Castilla y León tiene mucha.

Sareb es el banco malo que nos endosaron a todos. Pero sus directivos cobran sueldos de los buenos por tener retenidos miles de pisos y viviendas, pese a que muchísimos ciudadanos no pueden acceder a un hogar o viven en zulos, fruto del modelo insalubre e indecente que durante décadas han abonado PSOE y PP en este país en el sector de la vivienda. En eso somos únicos en Europa. Somos la vergüenza de Europa. Pero a los de Sareb, Torres y Puig, se la sopla, mientras ellos llenen sus bolsillos.

#### ABEL



# PAPAMOSCAS

# A Cepa ahora no lo conoce nadie

LA POLÍTICA se ha convertido en un oficio tan ingrato como excesivamente remunerado a la vista de la cualificación del personal. Pasas del cielo de las Cortes de Castilla y Pollán a los infiemos del repudio en un abrir de secreto de sumario judicial. Eso le ha pasado a Cepa, Juan Luis, el ensoberbecido procurador del PSOE de Tudanca, al que pillaron metiendo el cuezo en una aplicación cachonda, en busca de infantes a los que hincarles el diente y demás atributos. Pero cachonda no de risas, de las otras. Qué afición tienen. Ya cazaron en una de estas o parecidas en el antiguo Twitter al inclito Igea. Cepa tan soberbio y digno él, pontificando en moralidad en nombre de Tudanca y su mermada tropa, muy ufano. Y resulta que, a decir de un juzgado de Ciudad Rodrigo y el TSJ, es un guarro y un degenerado con presunción. A decir de los del PSOE de Tudanca es sólo un repugnante. El caso es que al Cepa, que andaba tan endiosado con el protagonismo concedido por los suyos, que ya no son suyos, sólo son de sí mismos, ahora no lo conoce nadie. Hubo alguna que el fin de semana previo a la renuncia «por motivos personales» anduvo borrando todo rastro de Cepa de sus redes sociales. Una de Salamanca, sin ir más lejos. Pero en el PSOE no sabían nada. Se enteraron por la prensa, como Felipe González de los GAL. Ellos dicen que se enteraron por el TSJ, que mantuvo oculto el escándalo hasta que lo destapó este periódico nada más producirse la dimisión, con acuse de comunicado. Lo sabían de cabo a rabo e intentaron que pasara desapercibido. A ver si nadie preguntaba. Por eso a algunas y algunos les escuece tanto este periódico. El caso es que a Tudanca el moralismo le ha salido por la culata. Cobijaba y promovía en sus filas a un violento maltratador, a una borracha al volante y ahora a un agresor sexual de niños, todos presuntos, menos la de la frasca. Como para dejar en sus manos las riendas de un partido regional. O una comunidad autónoma. ¡Vaya calaña!

# EL CORREO DE BURGOS **EL**MUNDO

BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR: PABLO R. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS DIRECTOR: RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

# REDACCIÓN:

Marta Casado, Natalia Escribano. Virginia Martin, Diego Santamaría, Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD: Susana Herrero (coordinación)

PUBLICIDAD: Ana García

DISEÑO GRÁFICO: Alberto Marroquin

MAQUETACIÓN: Miguel Cuenca-Romero DISTRIBUCIÓN: Logintegral / Beralán, S. L. IMPRIME: Bermont Impresión.

Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid) DEPÓSITO LEGAL:

BU - 228 - 1999

# El bipartito rubrica más de un millar de contratos 'a dedo' de enero a junio

 Superan los registrados en la primera mitad de los años 2023, 2022 y 2021, que, en total, rondaron cada uno las 1.600 adjudicaciones directas
 El importe roza los 3,5 millones y Cultura copa el 40%

#### L. BRIONES BURGOS

El Ayuntamiento de Burgos rubricó en la primera mitad de 2024 más de un millar de contratos menores, es decir, sin concurso. Coloquialmente conocidos como adjudicaciones 'a dedo', estos acuerdos se emplean para cubrir determinadas necesidades recurrentes o de carácter urgente de las administraciones públicas.

En concreto, entre enero y junio los distintos servicios municipales formalizaron 1.023, 393 en el primer trimestre y hasta 630 durante el segundo, la cifra más elevada en tal periodo de tiempo desde que en 2021 comienzan a publicarse los datos desagregados relativos a estos contratos.

Se consideran menores aquellos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trate de obras, o a 15.000 euros, cuando están vinculados a la prestación de servicios o suministros, que tradicionalmente son la mayoría -con mucha diferencia- de los que se gestionan desde el Ayuntamiento.

La cuantía total de los adjudicados en los primeros seis meses de 2024 roza los 3,5 millones de euros, dato muy superior a los registrados en este mismo plazo de 2023, cuando se rubricaron 725, por valor en conjunto de 2,3 millones.

Si bien cabría pensar que la celebración de las elecciones municipales pudiera haber afectado a tal indicador, la comparativa con las cifras de enero a junio 2022 arroja 723 contratos menores y 3 millones abonados por ellos. Constatan, pues, estos datos el notable incremento registrado en el presente ejercicio, ya que las adjudicaciones crecen un 40% respecto a los años anteriores y el coste un 52% y un 17%, respectivamente.

La media diaria -con jornadas festivas incluidas, para facilitar el cálculo- supera ya los cinco contratos menores, uno más de los cuatro al día de 2023.

De mantener el ritmo del primer semestre (que el verano, seguramente, se encargará de frenar para crecer en la recta final del año, como suele ocurrir) el total de adjudicaciones se disparará a 2.000, mientras que las sumas previas han rondado los 1.600, y el importe económico alcanzará la nada desdeñable cifra de 7 millones, muy por encima de los 5,7 del ejercicio pasado e incluso de los 6,1 de 2022.

No sorprende en absoluto el área que capitanea el listado de contratos menores acumulados por servicios. Es una constante y 2024 no ha registrado novedades en este sentido: la Gerencia Municipal de



Distintos eventos festivos se adjudican vía contrato menor. TOMÁS ALONSO

# Aguas y las áreas de Servicios Sociales superan los 200.000 euros

# El destino de las facturas abonadas se publica en la web municipal

Cultura copa el 40% tanto de los acuerdos como del desembolso, con 424 y más de 1,5 millones de euros.

La propia naturaleza de su actividad -acaparada en gran medida por la contratación de espectáculos concretos de distintas disciplinas y formatos- convierte en frecuente el uso de esta fórmula administrativa. Con todo, los expertos en este ámbito recuerdan que siempre que se trate de necesidades previstas y sucesivas «no procedería» abusar de esta fórmula.

En Burgos, no obstante, lejos de reducirse este tipo de contratos en el área en cuestión, aumenta, al pasar del 33% de los 1.580 totales de 2023 a más de cuatro de cada diez de los 1.023 del primer semestre de 2024. Concierstos, diseño de exposiciones, impresión de programas, espectáculos teatrales, servicios técnicos de apoyo a eventos, dietas relativas a fiestas, abonos por participar en desfiles, talleres, charangas, lonas, tintorería, animaciones o bailes, entre otras cuestiones, forman parte del extenso listado que puede consultarse en detalle, por cierto, en la web www.aytoburgos.es.

El siguiente departamento con más contratos menores acumulados en el primer semestre de este año es también un habitual de los primeros 'puestos'. Aguas ocupa por norma, de hecho, la segunda posición. Esta vez con 111 formalizados entre enero y marzo y 97 de abril a junio. En total suma 208 por un importe de 288.074 euros. Si bien destaca por número de adjudicaciones, un 20% del millar del primer semestre, otras áreas con muchas menos se acercan al desembolso requerido para abonar las oportunas facturas.

Como ejemplo, los treinta contratos de Medio Ambiente rebasan los 220.000 euros. En concreto, el gasto vinculado a Aguas supone un 8% del total en los dos primeros trimestres. En este caso, el grueso de los contratos se destinan a la compra de materiales y piezas, cuotas varias, copias o dietas.

En 2023 Cultura acumuló 523 acuerdos, por valor de algo más de 2,3 millones, mientras que Aguas fue la segunda entidad que más contratos menores gestionaba, con un total de 382 a lo largo de todo el año, por importe de 567,768 eu-

ros. En ambos casos las cifras actuales auguran un aumento al cierre del presente ejercicio.

ProBurgos abandona el tercer puesto que en 2024 le otorgaron sus 164 adjudicaciones con una factura próxima a 294.000 euros. La falta de información relativa a esta fórmula en el primer trimestre del año, en el que se produjo el traspaso de poder al frente de la entidad, dejan como única referencia los 41 contratos menores de abril a junio, con un coste global de 96.379 euros.

Junto a la ya citada área de Medio Ambiente destaca Instalaciones Deportivas (51 contratos por más de 200.000 euros), Urbanismo (133.016 euros en apenas 6 contratos solo en el segundo trimestre), Tecnologías de la Información y Comunicaciones (casi 140.000 euros en 14 adjudicaciones) y Servicios Sociales, cuyas secciones en conjunto facturaron más de 280.000 euros, repartidos en 89 contratos.



El puente de Capiscol lleva dos años con uno de los carriles cortados ante los problemas de la junta de dilatación. SANTI OTERO

# La «pequeña obra» del Puente de Capiscol se dilata hasta final de año

El Ayuntamiento espera contar en septiembre con el proyecto. Manso lamenta que «la tramitación nos lleva más que la obra en sí» / Las obras del puente de Corazas, más cerca

# MARTA CASADO BURGOS

Una «pequeña obra» que obliga tener cortado un carril desde hace casi dos años. Se trata de la intervención para cambiar la junta de dilatación que mantiene la afluencia de vehículos del puente de Capiscol, en la calle Juan Ramón Jiménez, a medio gas. Y así seguirá hasta final de año.

«Es una pena pero se tarda más en la burocracia que en la obra en sí pero es un camino que tenemos que seguir sí o sí», lamenta el concejal de Vías Públicas y Urbanismo, Juan Manuel Manso. Las obras para la sustitución de esa junta de dilatación se demorarán, previsiblemente, hasta final de año. Todo eso si el proyecto de intervención llega en el mes de septiembre. «Se licitó un contrato menor para la redacción del proyecto que tiene que estar al llegar y luego hay que plantear toda la tramitación de aprobar el proyecto, licitar la obra y adjudicarla que no te lleva menos de tres meses», explica el edil.

A pesar de que la infraestructura a penas tiene una década desde que se inauguró los problemas en el puente vienen de lejos. Se trata de un elemento constructivo que permite el movimiento de la estructura facilitando el contacto con el terreno fijo. La del Puente de Capiscol se adivina pequeña, habida cuenta de los problemas detectados desde 2020 que obligaban al corte temporal de uno de los carriles de acceso al barrio de Gamonal de forma recurrente. Pinalmente, hace dos años, se planteó el corte definitivo hasta realizar la sustitución de los elementos del puen-

te defectuosos. «La cuestión es que hay que cambiar esa junta de dilatación porque es un modelo que ya no se fabrica, en la anterior legislatura se intentó el arreglo con la brigada de obras en varias ocasiones pero eso no funcionó», explica Manso.

En el mes de abril se licitó un contrato menor para redactar el proyecto de reparación de la junta de dilatación del puente de la calle Juan Ramón Jiménez sobre el río Arlanzón por un valor de 5.000 euros y tres meses de ejecución. De las tres ofertas recibidas se adjudicó a GPYO Innova a finales del mes de abril por valor de 4.132.

Mientras, el puente seguirá a medio gas. Esta situación no daña la estructura en sí del puente pero, ante las dilataciones de la infraestructura, se generan fisuras y socavones en el firme. De ahí que ese carril esté cortado y siga así hasta el año que viene. Calculan que la obra no conllevará mucho más de dos meses de ejecución, la mitad de los tiempos para la redacción y adjudicación de la reforma.

#### PUENTE CORAZAS

En la misma situación está la intervención en el puente entre la calle Corazas y la calle Murallas. «En este caso la intervención es más ambiciosa porque se requiere una demolición y construir uno nuevo», explica el concejal de Vías y Obras. En este vial los problemas se detectaron ya en 2020 cuando se planteaba intervenir para reparar los daños en la armadura de los tableros y estribos, los desconchones del hormigón del recubierto de la infraestructura y se planteaba mejorar la iluminación que resulta insuficiente.

Todo quedo en 'stand by' porque ha sido necesario modificar el proyecto. «El proyecto estaba mal hecho ha habido que adjudicar de nuevo la redacción para llevar a cabo su modificación y estamos ya en fecha para entregar la redacción del proyecto», explica Manso. En 2021 se planteaba la redacción del proyecto por un importe de 20.000 euros para llevar a cabo estudios de la estructura, el terreno y un estudio geológico de la zona.

De esta manera las obras también tendrían que esperar a licitar el proyecto y la concurrencia de empresas para ejecutar un arreglo que supondrá cambios del tráfico en la zona, que se usa frecuentemente como atajo para conectar con coche el barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas con el centro de la ciudad. El plazo de ejecución de las obras será más largo que en Capiscol puesto que supone demoler la infraestructura y volver a levantarla de nuevo.

# Medio Ambiente revisará los árboles de Fuentecillas tras caer uno por el viento

Una rama de grandes dimensiones cayó sobre el carril bici

M. R. BURGOS

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos ha ordenado a la empresa encargada del mantenimiento de los parques y jardines revisar los árboles del paseo de Fuentecillas después de que el pasado sábado 24 de agosto cayera una rama de grandes dimensiones sobre el carril bici, sin provocar daños personales, a causa de las fuertes rachas de viento.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, explicaba que cuando se tuvo conocimiento de la caída de esta rama contactó con la empresa adjudicataria para que realizara una revisión del estado de los árboles.

En el caso del paseo de Fuentecillas se trata de olmos, una especie, señala Niño, a la que le afectan las rachas de viento, «es muy peligroso». Por ello, después de este episodio de fuertes rachas de viento se van a revisar el arbolado y el estado de las ramas, «así como las posibilidades de actuar en ellos y de hacer algún tipo de operación, ya sea de aclareo o de tala». Durante la jornada del sábado se registraron fuertes rachas de viento, por encima de los 50 kilómetros por hora y eso para «los olmos es bastante peligroso».

Recuerda Niño que se hace seguimiento y revisión del estado de los árboles de la ciudad de forma periódica. «Normalmente se hace una vigilancia del estado de los árboles, pero es tan amplio que es difícil abarcar todo», destaca. No obstante, en jornadas de viento se hace ese seguimiento y en este caso «la empresa va a inspeccionar la zona para comprobar el estado de los árboles, para ver cómo está y actuar sobre ello».



Imagen de parte de la rama caída. BOMBEROS DE BURGOS

# Los más de 10.274 mayores con tarjeta de autobús gratis han realizado 273.314 viajes

La medida se puso en marcha el 14 de mayo y ya ha tenido una influencia «moderada, tirando a alta» en el récord de usuarios de julio

#### BURGOS

Desde que entraran en vigor las tarjetas de autobús gratuito para mayores de 65 años en Burgos, el pasado 14 de mayo, el Ayuntamiento de la capital burgalesa ha emitido 5.095 tarjetas para nuevos usuarios de forma que se ha duplicado la cifra de beneficiarios que actualmente son un total de 10.274 según las cifras oficiales hasta principios de este mes de agosto.

De esas más de 10.000 tarjetas expedidas en estos dos meses y medio, 5.179 corresponden a cambio de perfil, es decir jubilados que ya contaban con una tarjeta bonificada y han tenido que modificarla para disponer de la gratuidad del servicio, y 5.095 a nuevos usuarios.

Los mayores de la ciudad de Burgos acogieron con entusiasmo esta medida impulsada desde el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes y no sólo acudieron en gran número a solicitar sus tarjetas, sino que han hecho abundante uso de la gratuidad del transporte público urbano que les concede, en un periodo que, además, se ha caracterizado por un aumento generalizado de los usuarios de los autobuses municipales.

Según las cifras de viajeros facilitadas por el servicio de Movilidad y Transportes, desde el pasado 14 de mayo hasta el viernes 23 de agosto, los beneficiarios de las tarjetas para el transporte público urbano gratuito a mayores de 65 años han consumido un total de 273.314 viajes en las diferentes líneas del autobús municipal de Burgos.

El concejal responsable de Movilidad y Transportes, José Antonio López, explicaba esta semana que la gratuidad de los viajes para mayores de 65 años ha tenido una influencia «moderada, tirando a alta» en el aumento registrado en la cifra récord de usuarios del bus municipal el pasado mes de julio. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el mes pasado cerraba con 1.115.905 usuarios, hasta 183.874 más que en julio de 2023. El dato acumulado sostiene el récord permanente en el que vive instalado este servicio público en los últimos años. Así, los 8.649.623 viajeros en los siete primeros meses de 2024 suponen un alza acumulada del 13,66% en relación con el número sumado de enero a julio del año pasado, que fueron de 7.655.524 viajeros. Es «casi un millón más» de usuarios, en la red de transporte público en Burgos, que, a juicio del concejal de Movilidad, «es clave en los desplazamientos de los burgaleses tanto para acudir al trabajo como por motivos de ocio». En ese sentido, el equipo de Gobierno municipal formado por PP y Vox insistirá en el refuerzo del servicio de autobuses remodelando algunas de las líneas dentro de sus políticas destinadas a «fomentar el uso del transporte urbano en aras de garantizar una movilidad más sostenible». Lo primero será redimensionar» las líneas 8 y 10, a los barrios de San Cristóbal y Villímar, «para mejorar las frecuencias y evitar solapamientos como ya se realizó en las líneas 3, 5 y 7».



Un hombre mayor desciende de un autobús en Gamonal. TOMÁS ALONSO

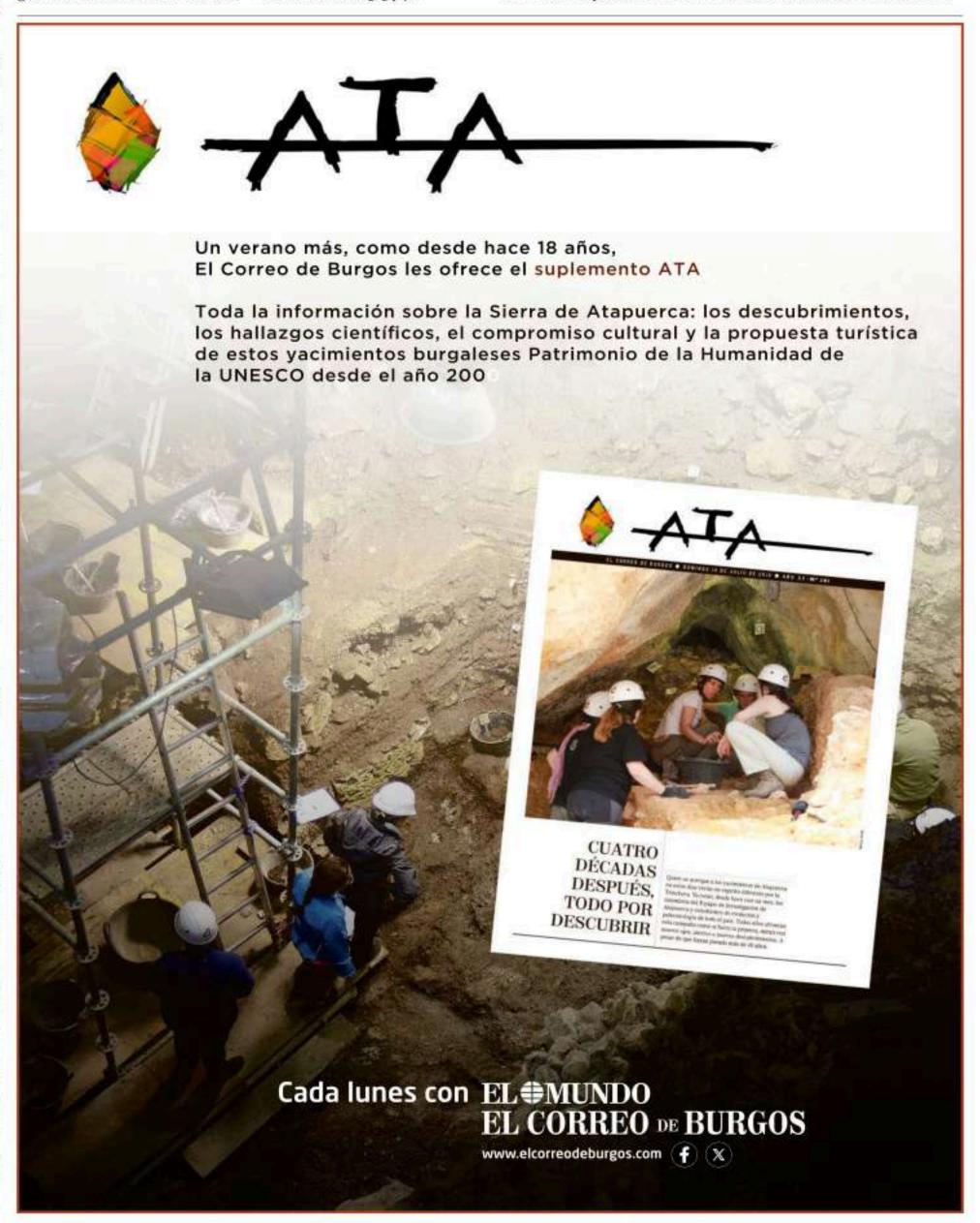



La reunión tuvo lugar en la sede territorial de la Junta en Burgos. ECB

# Sanidad estudiará levantar nuevos centros de salud en Melgar y Valle de Mena

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se reúne con los alcaldes de estas localidades para analizar la situación

# BURGOS

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, se ha reunido con los alcaldes de Melgar de Fernamental, Raúl Guantes Calleja, y de Valle de Mena, José Luis Ranero López, con el fin de analizar la situación de ambos centros de salud. En este momento cuentan con superficies construidas de 486 y 482 metros cuadrados respectivamente y que dan servicio a una población aproximada de 1350 y 3.000 personas. Destacan las actuaciones llevadas a cabo para un correcto mantenimiento, así como la dotación de equipos para telepresencia, teledermatología, nuevos electrocardiógrafos, diversos equipos de exploración y mobiliario clínico.

Desde ambos ayuntamientos se han ofrecido solares para ubicaciones de nuevos centros de salud, contando con el compromiso formal de la Consejería de Sanidad de estudiar la viabilidad de ambos terrenos, así como el desarrollo futuro de los planes funcionales correspondientes, herramienta técnica necesaria y previa para poder licitar la redacción de los proyectos.

# ACTUACIONES DEL ÁREA

Un encuentro que se ha producido en la sede Territorial de la Junta en Burgos y en la que han estado también presentes la gerente regional de Salud, Violeta Martínez Pindado, el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz Alonso, junto al director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz Galindo. Sobre la mesa el análisis de los proyectos e inversiones en infraestructuras y equipamiento en Atención Primaria para la provincia.

Destaca la incorporación de quince nuevos vehículos, catorce turismos y una furgoneta, para su uso por parte de los profesionales con el fin de facilitar una mejor atención a los pacientes, así como para otras actuaciones relacionadas con la logística, mantenimiento y actuaciones de mejora.

Esta acción, que se concretará antes de finalizar el año, se engloba dentro de la inversión de la Junta de Castilla y León con la que se dota de 106 vehículos -90 turismos y 16 furgonetas- a todos los centros de salud y Gerencias de Atención Primaria de Sacyl, con especial acento en el ámbito rural.

En este mismo sentido, la Consejería de Sanidad, a través de la iniciativa consistente en dotar a todos los consultorios locales de más de 250 tarjetas sanitarias de desfibriladores semiautomáticos (DSA), contará a lo largo de esta misma anualidad con 53 de estos equipos en el Área de Salud de Burgos, en la que durante los años 2023-2024 se han invertido un total de 693.450 euros en mejoras de equipamiento clínico y de mobiliario para los 34 centros de salud de la provincia, a través del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad que gestiona la Junta de Castilla y León.

#### DIVERSAS ACTUACIONES

En cuanto a las actuaciones desarrolladas en infraestructuras sanitarias, la licitación de la redacción del proyecto de ampliación del Centro de Salud de Las Huelgas, por valor de 193.600 euros, ha contado con cinco ofertantes, encontrándose ahora en fase de valoración de los diferentes proyectos de manera previa a la propuesta de adjudicación.

Las obras del nuevo Centro de Salud García Lorca, inversión por importe de 5.977.058 euros, avanzan con la ejecución de instalaciones de climatización, fontanería y electricidad, y en Roa de Duero, tras la formalización de la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento, se trabaja en la licitación de la redacción de proyecto y la dirección facultativa.

A estas acciones se suman los diferentes trabajos en 22 centros de salud por valor de 528.000 euros relacionados con mejoras en la eficiencia energética a través de actuaciones en carpinterías exteriores, climatización, sustitución de calderas, incorporación de tecnología LED y telegestión.

# Dos detenidos por amenaza con arma blanca y robo con fuerza

#### BURGOS

La Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido en los últimos días a dos hombres, de 68 y 49 años de edad, por los delitos de amenazas graves y robo con fuerza, respectivamente.

La primera detención tuvo lugar el pasado viernes, 16 de agosto, en un domicilio situado en la avenida Derechos Humanos, hasta donde se desplazaron varias patrullas después de recibir un aviso que alertaba de las amenazas proferidas por el hombre de 68 años. En el lugar, los agentes localizaron a la persona, en un evidente estado de nerviosismo, mientras sus familiares relataban cómo les había amenazado con un cuchillo de cocina. Tras recabar toda la información precisa, los policías detuvieron al hombre acusado de un delito de amenazas graves.

La segunda detención se producía al día siguiente, sobre las 16.50 horas en la calle Alfareros, donde se denunciaba un robo con fuerza en el interior de un vehículo. La ventanilla trasera izquierda fue destrozada con una piedra y el interior del mismo se encontraba todo revuelto. En este caso, la Policía Nacional llegó primero al lugar y pudo retener al autor del robo hasta que los agentes de la Policía Local se personaron y dieron la cobertura necesaria. Está acusado de un robo con fuerza.

# Obras en la autovía A-1 provocan retenciones intermitentes

# BURGOS

Los trabajos de acondicionamiento en la autovía A-1 en diversos tramos de la provincia de Burgos han generado retenciones intermitentes. En el entorno del nudo Landa se han generado colas de vehículos al haber un carril cortado por estos trabajos de mantenimiento, lo que ha generado tráfico lento con paradas intermitentes.

Otros tramos que se han visto afectados por estos trabajos han sido en el entorno de Aranda de Duero, también con carriles cortados y circulación lenta.

# FAE crea una Escuela de Alto Rendimiento Empresarial

El programa comenzará el 14 de octubre y tiene como objetivo potenciar la gestión y el liderazgo / Está dirigido a mandos intermedios, responsables y jefes de empresa

# BURGOS

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) lanza una nueva iniciativa destinada a fortalecer las habilidades de mandos intermedios, responsables y jefes de empresa, y potenciar la gestión y el liderazgo. Se trata de su nueva Escuela de Alto Rendimiento Empresarial, dirigida por el docente Román Cantero. El programa, que dará inicio el próximo 14 de octubre de 2024, se desarrollará la Casa del Empresario, y pretende constituirse en una plataforma clave para el desarrollo profesional y la mejora continua en el ámbito empresarial.

Una iniciativa de FAE que ofrecerá un curso de formación extensiva con una duración total de 80 horas, divididas en cinco módulos de 16 horas cada uno. Las sesiones se llevarán a cabo los lunes por la tarde, de 16 a 20 horas. Los participantes tienen la opción de inscribirse en el programa completo o elegir módulos individuales, adaptándose a sus necesidades y horarios.

El costo del curso completo es de 1.650 euros, mientras que para los asociados a FAE el precio es de 1.280 euros. La inscripción por módulo tiene un coste de 325 euros, o 290 euros para los miembros de FAE. Además, las empresas asociadas a FAE podrán beneficiarse de bonificaciones parciales a través de la Fundae.

La Escuela de Alto Rendimiento Empresarial se fundamenta en una formación presencial grupal y periódica, con contenidos estructurados en cincotemáticas troncales de nivel medioalto. Además, se ofrecerán tutorías personalizadas, tanto en línea como presenciales, para abordar dificultades específicas y redirigir planes de mejora.

Trabajadores en las obras de cons-

trucción de un edificio residencial en Burgos.

El programa modular abordará en sus diferentes sesiones: Comunicarse de forma Eficaz y Asertiva; Gestionar, Organizar y Planificar Mejor; Liderar Equipos y Fomentar la Cooperación; Motivación de Personas y Equipos; y Desarrollo Competencial y Estratégico de Personas y Equipos.

El docente facilitador, con más de 25 años de trabajo en la formación de mandos y líderes empresariales, Tomán Cantero será el encargado de impartir estos módulos.

# Los vecinos de Fuentemolinos crean una plataforma contra la macrogranja

Temen que su llegada afecte aún más a la calidad de las aguas de la localidad

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Aunque saben que lo tienen muy difícil, los vecinos de Fuentemolinos no se rinden y han creado una plataforma para seguir luchando contra la macrogranja que una empresa pretende instalar en su pueblo. Lo cierto es que no es un reto sencillo.

El Ayuntamiento negó la licencia al entender que, sin informe de impacto ambiental, no cabía la autorización, pero la Justicia ha dictado lo contrario. Incluso el Tribunal Superior de Justicia, donde el Consistorio presentó un recurso aferrándose a la jurisprudencia de sentencias como la dictada en Haza, donde se evitó la implantación de una nueva granja por la presencia de la alondra ricotí, especie en peligro de extinción. «Sabemos que no quedan muchas opciones, pero no podemos renunciar porque de ello depende el futuro del pueblo», afirma desde la plataforma Mariví Rodilla.

Aprovechando el día grande de las fiestas patronales, el colectivo convocó una manifestación el sábado que superó los 300 participantes, 200 más de los vecinos censados. Además, han iniciado una recogida de firmas. «Fue un día histórico», agradece a sabiendas de que, a excepción de los que facilitaron su llegada, que «paradójicamente tienen una bodega en el pueblo», «el resto de los vecinos estamos en contra». «La macrogranja no va a traer nada bueno, todo lo contrario», rechaza.

En el Ayuntamiento, el alcalde Ecologistas en Acción contra el jas en la zona. «En principio tiene



Imagen de la manifestación celebrada el sábado en Fuentemolinos. ECB

comparte la inquietud. «La Junta de Castilla y León no hace nada y no lo entiendo. Hablan de la España vaciada, de la despoblación, pero así es como se vacían los pueblos», advierte Sergio Martínez.

Por el momento, la empresa tiene la licencia y solo queda pendiente la denuncia que ha interpuesto Ecologistas en Acción contra el Ayuntamiento por haber otorgado el permiso. «Supongo que quedará en nada porque dimos la licencia por imperativo judicial», subraya el primer edil.

El promotor presentó el proyecto en marzo de 2021. No es nuevo en el negocio ya que, según explican, tiene al menos otras dos granjas en la zona. «En principio tiene autorización para una instalación de 1.999 cerdos, pero ya sabemos cómo funcionan. En cuanto empiezan, piden la ampliación, como pasó en Haza», señala Mariví.

Preocupa además la ubicación de la futura granja en la zona alta de Fuentemolinos, donde coincidirá con el impulso del viento predominante. «Los olores van a ser insoportables», lamenta el regidor sin olvidar el delicado estado de la única carretera que conecta el pueblo y que es propiedad de la Diputación de Burgos. «El paso de camiones será continuo. La carretera no va a aguantar», argumenta.

La proliferación de macrogranjas porcinas se extiende a otros pueblos de la Ribera que también han iniciado su lucha ciudadana. La reivindicación cuenta además con el apoyo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen que teme que la posible contaminación por nitritos afecte a la calidad del vino Ribera del Duero.

La plataforma vecinal de Fuentemolinos insiste en la importancia de paralizar este tipo de «instalaciones industriales» que deterioran el medio ambiente y ponen en riesgo la preservación de especies animales vulnerables o protegidas así como la salud pública de las personas que «puede verse mermada ante el riesgo de enfermedades zoonóticas, los olores y ruidos generados por la macrogranja», y sin olvidar «la nula repercusión económica que este tipo de instalaciones, altamente automatizadas, conllevan para la economía y el mercado laboral del territorio».

Sin embargo, la mayor preocupación para el colectivo se centra en las consecuencias que la macrogranja «tendrá en la contaminación de los acuíferos» que alimentan los municipios de la vega del Riaza, que en la actualidad presentan «preocupantes niveles de nitratos y que podrían verse incrementados exponencialmente como consecuencia del tratamiento de los purines generados por la granja», terminan al recordar que por este motivo «la Confederación Hidrográfica del Duero denegó la concesión de un pozo para una macrogranja similar en el municipio palentino de Meneses del Campo por contravenir lo establecido en el Plan Hidrológico del Duero».

# Aranda innova con un nuevo evento festivo, el Tardeo Ribera

La primera edición tendrá lugar este viernes en el parque de la Huerta

> L. V. ARAND vento a la Ribera de

Llega un nuevo evento a la Ribera del Duero, concretamente a Aranda de Duero. Es el Tardeo Ribera, un festival que pone en marcha el emprendedor Miguel Rojo Pascual, gerente del Café Berlín.

Con entrada gratuita, el evento se

desarrollará el viernes por la tarde, a partir de las 18:00 horas en el parque de la Huerta. Está pensado para el disfrute de toda la familia, con un programa cargado de música, con las actuaciones de la DJ Anitabro y las artistas invitadas, la cantante Ainhoa Celado y la poeta Paula Esteban. Además, habrá barras y una food truck especializada en postres que llegará desde Caleruega. «Habrá rock, música indie y de la Ribera», anima.

Según explica, es un proyecto pensado y con visos de mantenerse en el tiempo. «Va a ser una tarde fantástica», anima. Miguel Rojo se estrena así en el mundo de los eventos, tras tener que suspender por lluvia el concierto de La Fuga del pasado 5 de julio. «Fue un traspiés, pero esto sigue», asegura sin descartar extender el tardeo a otros pueblos de la Ribera. «Tenemos claro que no va a ser un festival al uso; queremos algo familiar, para todas las edades», señala agradecido a los patrocinadores.

Rojo es un ejemplo de emprendimiento rural. A sus 21 años montó su propia promotora de eventos musicales, pero antes trabajó en la construcción y desde principios de este año es el nuevo gerente del Café Berlín, donde hay conciertos en directo de rock, indie y house, y sesiones culturales en su barrio, Santa Catalina.

# MERCADILLO

Por otro lado, el municipio ribereño de Moradillo de Roa ultima los preparativos para un mercadillo que celebrará el 31 de agosto en La Posada (carretera de Segovia, número 13). La iniciativa tendrá lugar el último sábado de cada mes y tendrá ropa, cerámica, artesanía, muebles y huevos, entre otras cosas. El acceso es también gratuito.





La radio musical IANÚNCIATE! Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy Burgos 105.5 FM

Tel. 664 341 053 burgos@agentes.kissfm.es

# La Junta contrata a 2.384 trabajadores para desarrollar proyectos turísticos en pueblos

• La consejera Leticia García destaca el «éxito» del programa ELTUR por contribuir a la «dinamización económica» de los municipios • Salamanca, la que más importe recibe con más de 4,5 millones repartidos entre 259 entidades

DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID El término de «histórica» destacó ayer en la resolución de la convocatoria de ayudas del programa EL-TUR de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, una iniciativa destinada a promover la contratación de desempleados por parte de las diputaciones y los municipios con menos de 5.000 habitantes, y cuya inversión por parte de la Junta de Castilla y León aumenta hasta los 20 millones para beneficiar a un total de 1.161 entidades y crear 2.384 empleos.

Con estos datos, la titular de este departamento, Leticia García, destacó el «éxito» de esta iniciativa que se engloba dentro de las políticas públicas de empleo local de la Junta. «Una herramienta de empleo local que ha dado importantes frutos y que ha demostrado ser una herramienta de dinamización económica de nuestros municipios y de nuestro territorio, desde varias vertientes», manifestó durante su visita a la localidad vallisoletana de Viana de Cega, acompañada por el alcalde de la localidad, Alberto Collantes; el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco; la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso; y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

En el que es un presupuesto «récord» por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, con un total de 20.056.598 euros, que suponen más de millón y medio a los 18,5 presupuestados inicialmente, y que permitirán dar empleo a 2.384 trabajadores de las nueve provincias de Castilla y León, donde el desglose refleja que Salamanca es la que más se beneficia de estas ayudas con más de 4.5 millones concedidos a 259 entidades para contratar a 630 trabajadores. Por debajo se encuentra Zamora, con 3,7 millones, 231 entidades y 485 contratos; León, a la que se concede un importe de 2,6 millones para 136 entidades y 271 nuevos empleos; Avila, donde 155 entidades resultan favorecidas por más de 2,5 millones para



La consejera Leticia García, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde de Viana, Alberto Collantes. ICAL

# LETICIA GARCÍA ASEGURA QUE EL SERLA FUNCIONA «CON ABSOLUTA NORMALIDAD»

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, aseguró que el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) funciona «con absoluta normalidad» y, por ello, pidió «sacar ya del debate público su funcionamiento» porque se trata de un

ámbito que «debe estar en el conflicto laboral y nunca en el político». Tras afirmar que la Junta «ha apostado siempre por el buen funcionamiento del Serla», García corroboró que en la reunión del patronato de la Fundación Serla del pasado viernes,

además de dar a conocer a los nuevos miembros de la Administración en la Fundación con motivo de los cambios en la Consejería por la salida de Vox del Gobierno regional, se adoptaron «de forma expresa» los acuerdos del Diálogo Social que anulan los que impulsó precisamente Vox, de forma unilateral, desde la Consejería. Por ello, v una vez anulado el cambio de sede por, al

menos, un año, y asegurada la financiación del Serla, García pidió «sacar ya del debate público el funcionamiento o no funcionamiento del Serla» y darle «la máxima naturalidad». puesto que el Servicio de Relaciones Laborales «funciona en condiciones de normalidad, de forma natural, con el consenso del Diálogo Social y en beneficio de los castellanos y leoneses».

contratar a 309 trabajadores; seguida de Valladolid, que recibe 2,1 millones repartidos entre 120 entidades y 240 trabajadores; Segovia, con ayudas por 1,6 millones a 90 entidades para crear 163 nuevos empleos; Burgos, que supera una concesión de 1,1 millones para 63 entidades beneficiadas y 116 empleos creados; Palencia, donde 72 entidades se verán ayudadas por un reparto de 1,08 millones para contratar a

114 trabajadores; y por último, Soria, donde el programa ELTUR destina 662.700 euros para 35 entidades y 56 contratos laborales.

Bajo este desglose, la consejera Leticia García reivindicó la «vertiente económica» de la iniciativa «por la importancia que supone la vertebración económica a través del empleo de personas que se encuentran en desempleo dentro del ámbito rural y porque, además, se da especial atención a sectores y empresas emergentes que permiten la inserción laboral en el territorio».

Otra de las «bondades» que nombró la titular de la cartera de Industria, Empleo y Comercio fue la «vertiente local» para crear empleo en pequeños municipios que tienen dificultades para realizar obrar y también para potenciar la actividad económica en el medio rural. Mientras que, por último, destacó la «vertiente social» porque los contratos «van dirigidos a personas con especiales dificultades de empleabilidad», como mayores de 45 años, jóvenes y parados de larga duración.

Con estos tres ejes se construyen las políticas de empleo local de la Junta, que según recordó García ya suponen una inversión de casi 93 millones por parte del gobierno autonómico para dar empleo a casi 8.000 personas en Castilla y León durante 2024. Y en esta línea de apoyo también se incluye el programa ELTUR, con un incremento de la cuantía inicial para «dar cabida a todas las solicitudes planteadas por los municipios, siempre que cumplieran los requisitos».

# «COMPROMISO»

Además, y para dar respuesta a la petición de varios municipios, como la propia localidad vallisoletana de Viana de Cega, la consejera de Industria, Comercio y Empleo se comprometió a anticipar la convocatoria de 2025 para que los municipios puedan «contratar a los desempleados durante la época estival» y así «tenerlos trabajando con anterioridad» a lo que sucede en esta anualidad.

Por ello, el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes, agradeció el compromiso y la existencia del programa ELTUR por ser «esencial para muchos municipios» tanto por

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



LEÓN **PALENCIA** SALAMANCA SEGOVIA SORIA 90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM ÁVILA BÉJAR AGREDA ASTORGA ARENAS DE SAN PEDRO 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM BURGOS VALLADOLID ZAMORA **ARANDA DE DUERO CIUDAD RODRIGO** 91.6 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM 92.9 FM

#### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

dar trabajo a «gente que está en casa y lo necesita» y que, además, «en muchos casos es el primer trabajo», como por permitir a los ayuntamientos realizar obras que, de otra forma, sería complicado financiar. Esto ha permitido que en los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Viana haya recibido subvenciones por valor de más de 430.000 euros a través de los distintos programas del ECYL -no solo el ELTUR-, lo que ha contribuido a una significativa reducción del desempleo que en el último año supera el 12 %.

Y como Viana de Cega, que en concreto ha recibido una subvención de 19.950 euros para la contratación de dos trabajadores que están acondicionando la senda forestal del Camino de Santiago a su paso por el municipio y realizando mejoras en el núcleo recreativo de 'Peñalta', otras 1.160 entidades locales se incluyen en esta convocatoria que impulsará la creación de empleo y la actividad económica en aquellos sectores con una mayor capacidad de dinamización rural, como puede ser el turístico y cultural.

Con un total de 2.384 trabajadores contratados, 226 más que el pasado año, y para el aprovechamiento de los recursos turísticos y culturales del entorno, las obras y servicios que realicen se enfocarán en intervenciones en el patrimonio histórico, artístico, o natural; organizando actividades festivas, culturales o deportivas; o ampliando la oferta turística del municipio con la organización de rutas o visitas guiadas a espacios de especial interés.

# CONTRATOS DE 180 DÍAS

La subvención concedida, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, va destinada a financiar los costes salariales y de la Seguridad Social de los trabajadores contratados durante un periodo de 180 días, pudiendo alcanzar los 16.625 euros por trabajador, en función de la categoría profesional del puesto de trabajo desempeñado. La ayuda económica podrá aplicarse a las contrataciones realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

De este modo, además de contribuir a la dinamización económica y social del medio rural, se facilita la inserción laboral de las personas desempleadas, que pertenecen a los colectivos más vulnerables: jóvenes, mayores de 45 años o parados de larga duración.

Al mismo tiempo, se apoya a los ayuntamientos en la conservación de su patrimonio y en la mejora de servicios, especialmente a aquellos más pequeños, con menor capacidad presupuestaria y, en consecuencia, con más dificultades para realizar por si mismos estas tareas.

# Sareb vende suelo para uso social a municicios con un 40% de rebaja

Pone en marcha una nueva iniciativa para 81 localidades de Castilla y León, 17 de Valladolid y los terrenos podrían ser destinados a usos públicos y alojamientos para familias vulnerables

# MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID

Sareb ofrece a los ayuntamientos de Castilla y León suelos para uso público. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) pone en marcha una nueva iniciativa de cara a poner a disposición de las Administraciones una cartera de suelos para su uso con fines sociales que los propios consistorios podrán comprar. En la Comunidad, la sociedad pone a la venta activos repartidos por un total de 81 localidades de Castilla y León. Además, fuentes de la Sareb aseguran que los ayuntamientos podrían adquirir las parcelas con hasta un 40% de descuento en algunos casos.

Estos solares, según un comunicado remitido por la propia sociedad,
pueden ser aprovechados para diferentes proyectos de interés público gracias a su distinta tipología. Según Sareb, entre los diferentes usos que se les
podrían dar figuran la construcción de
equipamientos públicos, como centros de salud o el desarrollo de parques
infantiles, zonas verdes o aparcamientos. Por otra parte, y si la normativa lo
permite, también podrían ser destinados a la construcción de alojamientos para familias vulnerables o trabajadores agrícolas temporeros.

En Castilla y León se ponen a la venta suelos, que las Administraciones municipales podrán adquirir en condiciones ventajosas, en todas las provincias salvo en Soria. Estos solares seleccionados proceden de las antiguas cajas de ahorro que transfirieron sus activos a Sareb, y el cómputo total de perímetros de la lista se reparte en 16 comunidades autónomas de España.

Por provincias, en Ávila se ponen a la venta suelos en 12 municipios: El Tiemblo, La Serrada, Arévalo, La Adrada, El Fresno, Candeleda, Poyales del Hoyo, El Barco de Ávila, Piedrahita, San Pedro del Arroyo, Santa Cruz del

# MUNICIPIOS

Ávila. El Tiemblo, La Serrada, Arévalo, La Adrada, El Fresno, Candeleda, Poyales del Hoyo, Sanchidrián, El Barco de Ávila, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo y Santa Cruz del Valle.

Burgos. Buniel, Miranda de Ebro, Briviesca, Lerma, Valdorros, Quintanilla de Vivar y Saldaña de Burgos.

León. Garrafe de Torío, San Andrés del Rabanedo, Sariegos, Mansilla de las Mulas, Valverde de la Virgen, Villasabariego, VAldefresno, La Bañeza, Chozas de Abajo, Villaquilambre, Ponferrada, Bembibre, Onzonilla, La Robla, Villablino y Villaturiel.

Palencia. Venta de Baños, Guardo, Villamuriel de Cerrato, Cervera de Pisuerga y Monzón de Campos.

Salamanca. Florida de Liébana, Terradillos, Cabrerizos, Morsiscos, Martinamor, Ciudad Rodrigo, Carrascal de Barregas, pelabravo, Arapiles, Béjar, Doñinos de Salamanca, Parada de Arriba y Galindo y Perahuy.

Segovia. Vegas de Matute, Cuéllar, Cerezo de Arriba, Los Huertos, Martín Miguel, Valverde de Majano, Roda de Eresma y Trescasas.

Valladolid. Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Tordesillas, Tudela del Duero, Villanubla, Valoria la Buena, Renedo de Esgueva, Traspinedo, Cigales, Cabezón, Fuensaldaña, Medina de Rioseco, Mojados,

Valle y Sanchidrián.

En Burgos se ponen a la venta suelos para Buniel, Miranda de Ebro, Briviesca, Lerma, Valdorros, Quintanilla Vivar y Saldaña de Burgos. En León serán 15 los municipios que podrán adquirir estos activos puestos a la venta por Sareb. Concretamente son Garrafe de Torio, Villaquilambre, Chozas de Abajo, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Sariegos, Mansilla de las Mulas, Valverde de la Virgen, Villasabariego, Valdefresno, La Bañeza, Bembibre, Onzonilla, La Robla, Villablino y Villaturiel.

Pasando a Palencia, cinco municipios palentinos podrán optar a la adquisición de los suelos de Sareb para uso social. Se tratan de Venta de Baños, Guardo, Villamuriel de Cerrato, Cervera de Pisuerga y Monzón de Campos.

En Salamanca son un total de 13 los municípios seleccionados. Las localidades salmantinas de Florida de Liébana, Terradillos, Cabrerizos, Moriscos, Martinamor, Ciudad Rodrigo, Carrascal de Barregas, Pelabravo, Arapiles, Béjar, Doñinos de Salamanca, Parada de Arriba y Galindo y Perahuy podrán adquirir uno de estos activos.

En cuanto a Segovia, los municipios que se encuentran en la lista de localidades en las que se pone a la venta los activos de Sareb son: Vegas de Matute, Cuéllar, Cerezo de Arriba, Los Huertos, Martín Miguel, Roda de Eresma, Valverde de Majano y Trescasas, lo que corresponde a un total de 8 localidades.

En Valladolid la cifra asciende a 17 localidades diferentes. Se trata de los municipios de Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Tordesillas, Tudela del Duero, Villanubla, Valoria la Buena, Renedo de Esgueva, Traspinedo, Cigales, Fuensaldaña, Medina de Rioseco, Mojados, Geria, Cabezón, Íscar, Simancas y Viana de Cega. Por último, solo dos pueblos de la provincia de Zamora podrán adquirir suelos de Sareb, concretamente las localidades de Toro y Benavente.

Sin embargo, en algunos municipios todavía no han recibido noticia del proyecto. De hecho, el alcalde del municipio vallisoletano de Tordesillas, Miguel Angel Oliveira asegura que es la «primera noticia» que tiene al respecto, y que Sareb «no se ha puesto en contacto» con el municipio, aunque sí que aclara que hay parcelas en la localidad. Eso no ocurre en Boecillo, donde su alcalde, Raúl Gómez asegura que el contacto con la Adminsitración municipal se produjo «hace meses», y aclara que Sareb mandó un excel «con toda la información», aunque asegura que fue en noviembre via correo electrónico.

Sin embargo, fuentes de la empresa desvelan que ya se está ultimando la compra de una parcela en Castilla y León y de unas 20 a nivel nacional, lejos de la cifra total de suelo que el 'banco malo' tiene puesto a la venta para los ayuntamientos.

# CaixaBank amplía el servicio de las oficinas móviles en los municipios de la Comunidad

# VALLADOLID

CaixaBank amplió durante el primer semestre del año el servicio que presta con sus oficinas móviles en Castilla y León para garantizar la inclusión financiera hasta llegar a un total de 513 poblaciones, lo que supone un 49 por ciento más con respecto a las localidades atendidas en los seis primeros meses del año pasado. Según destacan la entidad en un comunicad, Castilla y León sigue siendo la región con más cobertura de este servicio a nivel nacional, informa la agencia lcal.

Las diez oficinas móviles que operan en la comunidad autónoma recorren cerca de 29.000 kilómetros al mes y ofrecen cobertura financiera en poblaciones en las que residen casi 115.000 personas que, sean o no clientes del banco, pueden realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

En el último año, CaixaBank incor-

poró León a sus rutas, con un recorrido de casi 9.000 kilómetros en la provincia, y ofreciendo servicio en un total de 163 localidades de la provincia. De esta forma, León se convierte en la provincia de España con mayor cobertura financiera de este servicio por parte de la entidad. Además, amplió la cobertura en cinco poblaciones más de la provincia de Palencia hasta llegar a 73 poblaciones a través de unas rutas en las que los ofimóviles hacen 2.700 kilómetros al mes.

En Ávila, las oficinas móviles dan servicio a 127 poblaciones y recorren una media mensual de 8.000 kilómetros. En Segovia, los ofimóviles dan cobertura financiera a 104 localidades gracias a un recorrido de 5.400 kilómetros y, en Burgos, atienden en 46 localidades tras recorrer más de 3.700 kilómetros.

Además, CaixaBank ofrece cobertura financiera en un total de 213 municipios de Castilla y León y en 49 es la única entidad con modelo de oficina bancaria. El banco dispone de más de 3.600 sucursales en todo el país, de las cuales 207 están en Castilla y León.

# Gallardo exige al PP acciones frente a la inmigración para apoyar los presupuestos

El portavoz de VOX descarta cualquier respaldo a políticas del PSOE y los 'populares' tienden la mano a todos los grupos para llegar a acuerdos: «No hay socios preferentes»

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

El nuevo curso político ya ha echado a andar en las Cortes de Castilla y León con la celebración ayer de la primera reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces. Un periodo de sesiones en el que el cambio más notable será que el PP y VOX ya no están unidos por un pacto de gobierno, de manera que los 'populares' no tienen garantizada la mayoría absoluta, tampoco de cara a los presupuestos de 2025. Así lo dejó claro el portavoz de VOX y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien aseguró que si los 'populares' quieren su apoyo deberán poner en marcha acciones contra la inmigración «ilegal y masiva».

García-Gallardo fue tajante en este asunto, y apuntó que el apoyo de VOX a los presupuestos para el próximo año vendrá marcado por la voluntad del PP de continuar en las líneas de reducir burocracia e impuestos, aunque en todo caso advirtió que su formación no votará a favor de las cuentas si se «fomenta» la inmigración ilegal.

«La cuestión migratoria, que es uno de los mayores retos y desafíos que vivimos ahora mismo, va a ser una cuestión crucial para dar apoyo al PP», reiteró García-Gallardo en su primer acto público como portavoz del grupo parlamentario VOX tras su paso por la Junta. «Lo que tiene que entender el PP es que no pueden contar gratis con los votos de VOX», insistió, «ahora nuestro apoyo se negociará individualmente»,

En el mismo sentido, García-Gallardo avanzó que en este nuevo curso en las Cortes VOX mantendrá una «oposición útil, responsable, contundente y vigilante de lo que va a hacer el Partido Popular», a lo que añadió que habrá «pocas sorpresas» por que sus principios son «conocidos». «Los que van a determinar el escenario son los otros grupos», advirtió. «No se puede decir que eres un partido de orden y de ley y favorecer el efecto llamada», agregó sobre el PP.

«Hasta ahora nos hemos regido por el pacto de gobierno», indicó el portavoz de VOX, «pero ahora solo nos vamos a regir por el programa electoral de VOX y la Agenda España». «Lo que haremos será incidir en los puntos que pactamos y que el Partido Popular decidió incumplir. Tuvimos una paciencia inmensa con nuestro socio de gobierno, ahora vamos a ser más insistentes y cuestiones que se deliberaban de manera privada habrá que debatirlas en el ámbito parlamentario».

Durante su intervención, Juan García-Gallardo también se refirió a la ley de Concordia presentada conjun-



David Hierro, Juan García-Gallardo y Carlos Menéndez. ICAL

tamente con el PP en el último periodo de sesiones, e indicó sobre su ex socio que «sería extraño que hubiera manifestado conformidad con un texto y ahora reculara». «Estamos expectantes de si el Partido Popular quiere mantener la línea política de los últimas 15 años en los que hacía seguidismo al Partido Socialista o seguir con la política responsable y de sentido común de los últimos dos años».

En cualquier caso, Juan García-Gallardo quiso dejar claro que su partido no valora ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista a pesar de que ambos están en la oposición. «Nosotros socialismo cero. No vamos a apoyar políticas socialistas», remachó.

Por su parte el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular a la espera de que se oficialice quien será el nuevo portavoz, Miguel Ángel García Nieto, reconoció que comienza un curso político en el que la intención de los 'populares' es «tender la mano y llegar a acuerdos con todos los grupos», a lo que matizó que «el gobierno de Castilla y León sigue siendo en mismo, liderado por Alfonso Fernández Mañueco».

«Ahora no hay socios ni preferentes ni no preferentes», apostilló también García Nieto, «lo que esperamos de VOX es que siga manteniendo, y creo que su portavoz se ha expresado en estos términos, los puntos de acuerdo que tenía con el Partido Popular y que los siga manteniendo y apoyando».

No obstante, y a pesar de las demandas de VOX en materia de inmigración, el portavoz adjunto del PP insistió en que «Castilla y León es una tierra de acogida, solidaria, y lo vamos a seguir siendo». Eso sí, remarcó que «lo que hay que pedir al Gobierno de España es que no se hagan las cosas por imposición sino con consenso y y negociación. Intentar arreglar el problema de la inmigración exige medidas que no se están tomando».

Finalmente, acerca de los presupuestos para el año 2025, García Nieto avanzó que «habrá que vencerlos como se hace siempre y con todos los grupos». «Presentaremos el mejor proyecto y tendrán difícil decir que no», auguró, «lo que buscaremos será consensos para buscar esos puntos de encuentro para hacer las políticas que nosotros queremos hacer».

Por último la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, lamentó que la ruptura de VOX con el PP ha sido «oficiosa» porque «en el fondo representan lo mismo y tienen los mismos tics de ultraderecha, fascistas y de cercenar la labor de oposición del Grupo Parlamentario Socialista».

Asimismo, y sobre su previsión para el curso político que ahora empieza, Gómez auguró «más de lo mismo, al Grupo Socialista haciendo oposición y pensando por y para Castilla y León» mientras que «del PP y su ex socio de gobierno, y un poco socio, no se espera nada».

# VOX TENDRÁ UNA PREGUNTA A MAÑUECO Y 4 A CONSEJEROS

Las Cortes de Castilla y León celebrarán ocho plenos en este periodo entre septiembre y diciembre, como es habitual, pero con la novedad de que el grupo de VOX, que ha pasado a la oposición con su salida de la Junta, podrá formular cinco preguntas en cada 'sesión de control' al Ejecutivo, una al presidente y cuatro a consejeros. En su primera reunión, la Mesa de las Cortes acordó esa propuesta junto con el reparto de las interpelaciones en las que, hasta ahora casi en su totalidad presentadas por el Grupo Socialista, se da cabida a las que registre VOX.

García-Gallardo confirmó que utilizará la pregunta al presidente de la Junta y anterior socio, Alfonso Fernández Mañueco, después de avanzar una oposición «útil, contundente y vigilante».

Respecto de las interpelaciones, se acordó la presentación de seis por el Grupo Socialista, tres por VOX, dos por UPL-Soria-Ya y una por el Grupo Mixto en este periodo de sesiones. En el caso de las PNL, nueve corresponderán al PP, ocho al PSOE, cuatro a VOX, dos a UPL-Soria Ya y una al Mixto, informaron a Ical fuentes parlamentarias.

El primer pleno se ha fijado para los días 10 y 11 de septiembre, seguido de otra sesión para el 24 y 25. En octubre, serán el 8 y 9, y los días 29 y 30. Para noviembre, se reservan el 5 y 6, y el 19 y 20. Finalmente, se cierra el periodo en diciembre con plenos el 3 y 4, y el 17 y 18, cuando se deberían de aprobar los Presupuestos en caso de que la Junta los presente en plazo.

# Tudanca no acude a la Junta de Portavoces después de dos meses de vacaciones

FELIPE RAMOS VALLADOLID

El curso político arranca en Castilla y León tras las vacaciones, pero no para todos. Si el jueves pasado era el gobierno de la Junta quien regresaba con su primer Consejo de Gobierno, ayer volvía la actividad a las Cortes de Castilla y León con la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, a la que el secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en el parlamento autonómico, Luis Tudanca, no acudía después de casi dos meses de vacaciones.

El máximo dirigente del PSOECyL continúa con su veraneo, que ni siquiera suspendía para comparecer tras el último escándalo de ya ex procurador salmantino, Juan Luis Cepa, quien dimitía tras ser imputado por agresión sexual a un menor de 13 años. Veraneo que Tudanca prácticamente mantiene desde que concluyera el Debate sobre el Estado de la Comunidad, los días 26 y 27 de junio. Sólo tres excepciones a ese veraneo para tres fugaces ruedas de prensa: una en Burgos, a la semana de estallar la crisis de gobierno PP-VOX en la Junta, concretamente al día siguiente de oficilializarse la ruptura del pacto, y las otras dos ya en la Cortes de Castilla y León, para analizar asuntos de la actualidad política, el 15 y el 31 de julio.

La de Tudanca era la única ausencia de portavoz de los grupos, junto con los miembros del grupo Mixto que tampoco acudían, correspondiéndole en este caso a Pablo Fernández, de Unidas Podemos. El resto acudía a la primera reunión tras el verano. La ausencia del líder del PSOECyL al órgano de las Cortes al que deben acudir los portavoces, por eso se llama Junta de Portavoces, no es la primera vez que se produce. De hecho, viene siendo algo habitual en esta Legislatura que Tudanca se ausente de las juntas de portavoces, pese a que cobra 78.271 euros, a los que se le suman 1.800 euros al mes por ser portavoz, lo que le deja un sueldo de más de 100.000 euros al año. De las remuneraciones más altas de altos cargos de la Comunidad, más que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Desde VOX, Juan García-Gallardo, que se estrenaba como portavoz en las Cortes, reprochaba en su comparecencia ante los medios la ausencia de Tudanca, asegurando que el secretario general del PSOECyL continuaba con «su tradición de no acudir a la Junta de Portavoces».

Para ver a Tudanca habrá que esperar hasta este martes día 27 en Segovia, más concretame en La Granja. Allí reaparecerá el secretario autonómico para festejar la judiada, que marcará el inicio del curso para el PSOE.

Para el resto comenzaba este lunes con la reunión de la Mesa, a la que sí asistían todos sus miembros como hacen habitualmente, y de la Junta de Portavoces, de la que de nuevo el portavoz Tudanca se ausentaba. ¿Alguien se imagina que Mañueco no acudiera a los consejos de gobierno?

# Santonja anticipa un arreglo del 'Ecce Homo soriano' «complejo y costoso»

La Consejería de Cultura licitará «de inmediato» un plan para monitorizar 101 monumentos en Castilla y León y poder actuar así «de forma preventiva»

#### VÍCTOR E MORENO SORIA

En la polémica por la chapuza en el repintado de la ermita del Mirón faltaba que se expresara en la provincia el titular del departamento de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja. Aprovechando su visita a la provincia, con el arreglo de las grietas en la iglesia del Rivero de San Esteban de Gormaz, Santonja fue interrogado por la suerte que correrá la ermita soriana y reconoció que ya está finalizado el informe de la Junta sobre el mismo.

Santonja señaló que «se ha producido un problema» en el templo del Mirón y reconoció que se había tratado de una «intervención desafortunada», aunque a renglón seguido fue comprensivo con el repintado: «El error está claro y todo el mundo tiene derecho a equivocarse».

Lo que sí parece claro es que ahora toca «resolver este problema» aunque anticipó que el arreglo será «costoso, largo y complejo» aunque tiene solución» y «el problema se va a solventar».

Por otra parte, la Consejería de Cultura licitará «de inmediato» un plan para monitorizar un total de 101 monumentos de Castilla y León de cara a poder actuar «de forma preventiva» si presentan defectos estructurales que necesiten de una intervención inmediata para su conservación.

El anuncio fue realizado por propio consejero y recoge una actuación también «preventiva» y acorde a la propuesta de la Junta de «llegar a los sitios antes de que se produzcan las catástrofes», ya que arreglar estas cuesta «mucho más dinero».

En ese sentido, Santonja justificó el plan para monitorizar 101 monumentos «para llegar antes de que se produzca el desastre», como se ha hecho ya en 24 iglesias de la Comunidad y



Los consejeros Santonja y Lucas durante su visita ayer a la iglesia del Rivero de San Esteban. MARIO TEJEDOR

como sucedió con el caso de la parroquia de Nuestra Señora del Rivero, donde fue la consejera de Educación la que advirtió de las grietas existentes en el templo y la Consejería la que actuó porque «cualquier advertencia que nos llega, nos la tomamos muy en serio», sentenció Santonja.

De hecho, el consejero de Cultura confesó que la situación en la iglesia de San Esteban de Gormaz era «muy preocupante», por lo que hablaron con Ayuntamiento, Diócesis y parroquia para incluir la obra de rehabilitación en el convenio que la Junta tiene con las diócesis de la Comunidad y aportar los 50.000 euros que, junto a los 25.000 del Consistorio, los

25.000 de la Diócesis y los 29.000 de la parroquia, permitieron llevar a término la actuación.

La intervención ha consistido, básicamente, en la demolición del muro de contención existente, así como la excavación del terreno. El muro existente de mampostería se ha desmontado con acopio de los mampuestos para su posterior reutilización. Se ha ejecutado un muro flexo-resistente de hormigón armado y se ha realizado un doble drenaje, uno a nivel profundo y otro superficial, que recoge la mayor parte de las escorrentías de aguas. Se ha repuesto el muro de piedra, al exterior del de hormigón, con aparejo de mampostería y sillarejo, aprovechando el material existente.

También se ha completado la pavimentación del entorno este de la iglesia y se han añadido nuevos sumideros. Además, se ha saneado la zona previa, entre la galería porticada y el muro este, y se ha rematado con un pavimento de gravilla fina.

Aprovechando su presencia en la provincia de Soria, donde también realizó la última intervención ante los medios antes de las vacaciones estivales, el consejero de Cultura anunció que las obras de la Concatedral de la capital soriana finalizarán en septiembre, mientras que las de la ermita de San Saturio estarán antes del 2 de octubre, celebración del santo en la ciudad.

# La Junta promueve una línea de ayudas para Bachillerato, FP y Artes

# VALLADOLID

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, promueve una nuevalínea de ayudas económicas para el alumnado de Zamora de cara al próximo curso que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. Los destinatarios de estas subvenciones son los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas siempre y cuando cumplan una serie de requisitos tanto académicos como económicos y cuyo comienzo de curso para estos ciclos será el 12 de septiembre, informa Ical.

Los alumnos de la provincia que se encuentren matriculados durante el curso 2024/2025 en alguna modalidad de Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas podrán solicitar una serie de ayudas en base a su rendimiento académico o condiciones económicas de su unidad familiar. En todos los casos, la solicitud deberá realizarse antes del 30 de septiembre, ya sea de forma presencial en cualquiera de las oficinas de asistencia de registro de la Junta de Castilla y León o de forma telemática a través de la Administración Electrónica (www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

Se puede obtener toda la información a través del Portal de Educación de Castilla y León (educacyl) en 'Ayudas para el alumnado de Bachillerato, Formación Profesional del sistema educativo y Régimen Especial 2024/2025'.

Por un lado, se puede solicitar la 'Ayuda variable', que depende de la situación económica de la unidad familiar. Para ello, se establecen unos umbrales de ingresos que van desde los 14.818 euros anuales (un miembro computable) hasta los 56.348 euros (ocho miembros computables). Asimismo, la cantidad a recibir también varía en función de la cumplimentación porcentual de dichos umbrales, con una cuantía máxima de 450 euros (25 por ciento o menos de cada umbral) y una cuantía mínima de 200 euros (75 por ciento o más de cada umbral). Este tipo de ayudas variables están supeditadas también a matricularse para un mínimo de créditos y horas, así como a haber superado los cursos previos o las pruebas de acceso pertinentes.

Según informan desde el Gobierno regional en un comunicado difundido por Ical, los solicitantes también
pueden acceder a la 'Ayuda fija ligada
a la residencia', solo aplicable al alumnado que se vea obligado a residir fuera del domicilio de cualquier miembro computable de su unidad familiar debido a que la distancia entre
este y el centro de enseñanza donde
se encuentre matriculado no se pueda cubrir en tiempo y forma.

# Licitada por 30M€ la modernización de los canales de Bajo Carrión

#### PALENCIA

La Junta de Castilla y León licitó por más de 30 millones de euros el proyecto para la modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión con un plazo de ejecución de 30 meses, que, aunque en una primera fase beneficiará a 2.305 hectáreas, llegará hasta las 6.600 y 782 usuarios.

La Consejería de Agricultura, Ganadería v Desarrollo Rural, a través del lTACyL, será la encargada de gestionar estas obras que, mediante una solución energética con una eficiencia del 100 por ciento, permitirán tomar el agua en el río Carrión y transportarla por gravedad a través de una tubería general de abastecimiento, llegando hasta las parcelas con presión y caudal suficiente. Con este sistema se evita la necesidad de ejecutar estaciones de bombeo y el consumo eléctrico derivado, abaratando los costes para los regantes y aumentando la rentabilidad de las explotaciones. Además, se implementan sistemas más eficientes y modernos.

# El tren de Soria colisiona con un vehículo en la vía en Navalcaballo

# I.LL. Y. SORIA

Susto y de los grandes en la línea de Soria a Madrid ya en la provincia soriana, que en la noche del domingo y gracias a la pericia y a la visión del maquinista evitó un accidente a mayor escala.

El tren que procedía de Madrid con destino Soria se topó en la jornada dominical, por la noche y en el último servicio, con un vehículo que estaba en la vía aunque todo se quedó en un susto porque no hubo heridos. Es el segundo percance relacionado con el servicio ferroviario en la provincia ocurrido el fin de semana.

El suceso ocurrió a las 21.15 horas en el paso a nivel entre Camparañón y Navalcaballo, cuando el ferrocarril en el que viajaban 51 pasajeros, y que tenía prevista su llegada a la estación de la capital soriana en apenas unos minutos después, colisionó contra un turismo en el punto kilométrico 82+416 de la línea, aunque finalmente éste quedó fuera de los raíles sin obstaculizar el paso, según explicaron fuentes de la operadora Renfe.



Los equipos de emergencias, en el lugar del accidente en la N-630 a la altura de la localidad leonesa de La Pola de Gordón. ANGELLOPEZ I DIARIO DE LEÓN

# Dos fallecidas tras un brutal choque entre un coche y un camión en León

El suceso se produjo a las 18.00 horas en la N-630 en La Pola de Gordón y elevan a 87 las víctimas en las carreteras de Castilla y León en lo que va de año

# R. RUANO VALLADOLID

La sangría que no cesa en las carreteras de Castilla y León. Nuevo accidente mortal, esta vez en la provincia de León con dos fallecidas tras un brutal choque entre un turismo y un camión. Un nuevo accidente vial que eleva las pérdidas humanas hasta las 85 y sitúa a Castilla y León como la tercera Comunidad con más pérdidas humanas en este tipo de sucesos.

La carretera N-630 fue el lugar donde se produjo la tragedia en el peor accidente en lo que va de año en la provincia leonesa, el único que ha dejado dos víctmas mortales. Dos mujeres, de las que se desconocen los datos de afiliación, pero que según detallan las fuentes consultadas por este periódico procederían de Asturias, fallecieron este lunes en la colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 111 de la N-630, en La Pola de Gordón, según datos del 112 Castilla y León en su cuenta de X, antes twitter.

El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 18.00 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió varias llamadas que avisaban del accidente, en el que habían quedado atrapadas e inconscientes las dos ocupantes del vehículo.

El 112 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una am-



Estado en el que quedó el coche en el que viajaban las dos fallecidas. ANGELLOPEZ I DIARIO DE LEÓN

bulancia de soporte vital básico, al equipo médico del centro de salud de la Pola de Gordón y un helicóptero medicalizado. El requerimiento de este último vehículo se anuló al confirmar el personal sanitario en el lugar el fallecimiento de las dos mujeres.

Un nuevo accidente con dos fallecidas que se suman a una lista negra que no deja de aumentar. En comparación con el pasado año, han aumentado un 22,5% las víctimas en la carretera. En 2023 perdieron la vida a estas alturas del curso 71 personas y en el presente, 87. Un total de 16 personas más han fallecido en el mismo espacio de tiempo. El segundo mayor aumento en España por detrás de Andalucía.

Los siniestros mortales también han aumentado en la comparación interanual. El pasado año hubo 66 accidentes mortales por los 80 de este año, 14 más.

En cuanto a la provincia leonesa, el pasado año perdieron la vida hasta el 25 de agosto 17 personas. Este año la tendencia sigue siendo igual de negativa con otras 19 muertes, siendo la provincia de Castilla y León con más fallecimientos. En esta lista negra y siempre demasiado larga, se encuentra Zamora con otros 17 fallecidos en las carreteras, 9 más que el año pasado.

Dos fallecidas más en las carreteras castellanas y leonesas que a finales de esta semana comenzará a vivir la operación retorno de las vacaciones del verano, con más de un millón de desplazamientos previstos, y que llega con más muertes y accidentes que hace un año.



Andrés Gabella. E.M.

# Un edil del PSOE sobre Morala: «Con preservativo se podría haber evitado»

#### R. RUANO VALLADOLID

Polémica en Ponferrada por un mensaje en redes del concejal del PSOE Andrés Gabella al alcalde 'popular', Marco Molara. «A veces me quedo mirando a ciertas personas y pienso... con un preservativo esto se podría haber evitado», esta es la frase que el edil socialista compartió en su cuenta de X después de que el primer edil berciano anunciara que iba a encargar un informe sobre los gastos pagados con los 2,5 millones que recibió el Ayuntamiento para la Zona de Bajas Emisiones en el anterior mandato, cuando gobernó el Partido Socialista. Un mensaje que no ha gustado en las filas del PP y por el que piden su dimisión.

El anterior alcalde y actual presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, criticó esta decisión de su sucesor a través de las redes sociales: «Que encargue todos los informes que quiera. Sólo va a encontrar ejemplos de buena gestión, una materia que le es extraña. Miente todos los días, a todas horas. El cargo le queda grandisimo!!!». Una crítica política que, al igual que muchas otras que se suceden a diario entre distintos partidos políticos. En cambio, el concejal Andrés Gabella fue un paso más allá y respondió a este mensaje de X con una dura afirmación dirigida al primer edil de la capital del Bierzo: «A veces me quedo mirando a ciertas personas y pienso... con un preservativo esto se podría haber evitado».

El presidente del PP de Ponferrada, Carlos Fernández, exige una rectificación de Andrés Gabella o su dimisión «por desear que el alcalde de Ponferrada no existiera», «Esto conduce a una deriva impropia de un partido democrático. No es aceptable ni como gracieta. Que además le ha salido sin gracia alguna», critica Fernández que pide «responsabilidad por semejante comportamiento».

# **ESQUELAS**

# FARMACIAS COLUNIO OPICIA **DE GUARDIA**



#### SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Avda. Reves Católicos, 20 (Edificio Torquemada)
- Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº I
- Avda, del Cid, 43-45
- Francisco Sarmiento, 8
- Plaza Mio Cid, 2

(Estatua del Cid-Soportales de Antón)

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del dia siguiente)

- Villarcayo, IO
- Francisco Sarmiento, 8



# DON NEFTALI SAINZ PARDO

Falleció en Burgos el día 26 de agosto a los 89 años de edad. después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

#### Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña Fe Pardo Benito. Hijos: Federico, Javier, Yolanda, Amaya, Anabel. Sonia y juanjo. Hijos políticos: Mª Ángeles, Blanca, Jesús, Jose Manuel, Jesús, Veni y Elda. Nietos: Laura, Alejandro, Rodrigo, Sandra, Ismael, Nuria, Lucía, Marina, Rebeca, Daniel, Beltrán, Alma e Ilia. Hermanos: Araceli (†), Luci, Rosa, Ángeles, Pablo, Ana Mari y Javi. Hermanos políticos. Sobrinos, primos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy martes a las 4:45 h. de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San josé'. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de San José.

Vivía: Quintanilla Somuñó.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 27 de agosto de 2024



# DONA ANUNCIACIÓN GARCÍA DEL RIO

(VDA. DE DON DOMINGO ALARCIA OCHOA)

Falleció el día 26 de agosto a los 98 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

# Q. E. P. D.

Sus apenadas hijas: Ana María y María Montserrat, Hijos políticos: Javier Azofra y Jose María Puente. Nietos: Javier, Daniel, Guillermo y Pilar, Miguel y Noelia. Biznietos: Elizabeth y Javier. Hermanos. Hermanos políticos. Sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy martes a las 3:45 h. de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San josé'.

Efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de San José. Vivia: C/ Amaya, nº4.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 27 de agosto de 2024

# SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...



PONTE EN CONTACTO burgos CON



C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org



# DON EUSEBIO VICARIO PÉREZ

(VDO. DE DOÑA VICTORIA SOTO HERRERO)

Falleció en Burgos el día 26 de agosto a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Isaac y Marisol.

Hijos políticos: Ana López y Laurentino Porras. Nietos: Diego, Sara, Mario, Rubén y Maria. Nietas políticas: Verónica Ruiz y Alba González. Biznietos: Andrea, Paula, Noa, Elsa, Marcos. Martín y Leo. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana miércoles a las 10:15 h. de la mañana en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San josé'. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de San José.

Vivia: C/ María Amigo, nº8. Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 27 de agosto de 2024

# **ESQUELAS** en EL#MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **DEPORTES**

# El nuevo proyecto de Recoletas Burgos Caja Rural echa a andar

RUGBY. El conjunto burgalés arranca la pretemporada con la mirada puesta en el primer reto de la campaña, la final de la Supercopa contra el VRAC, el 29 de septiembre

BURGO

El Recoletas Burgos Caja Rural se ha puesto en marcha de cara a la próxima temporada con un nuevo proyecto ilusionante en el que el equipo burgalés «irá a por todas», tal y como indicó el presidente del club, Manuel Vadillo, durante la presentación del último fichaje de los gualdinegros, Jorge Fuente, que regresa al equipo burgalés después de tres temporadas.

Las instalaciones de San Amaro sirvieron de escenario del inicio de la pretemporada del Recoletas Burgos Caja Rural, que afrontará su primer reto de la temporada el 29 de septiembre con la disputa de la Supercopa ante el VRAC Quesos Entrepinares, que se ha convertido en su principal y contra el que defenderá el título. Una semana más tarde, el conjunto burgalés se estrenará en liga con una visita al campo del Cisneros.

Para esta fase de preparación, el conjunto burgalés está en conversaciones con el Alcobendas para poder disputar dos partidos amistosos, uno en San Amaro y otro en la localidad madrileña.

El conjunto burgalés suma esta temporadacomo fichajes a Alex Fernández, Lucho Molina, Sebastián Dorigón, Martín Sorreluz, Juan Miguel Tortóla, Santiago Renard, Matías Sanchez y Jorge Fuente, a las que se suman las renovaciones de jugadores como Sacovechi, los hermanos Mateu, Rascón, Boronat, Casteglioni y Wagenaar.



Imagen del primer entrenamiento de la pretemporada. SANTI OTERO

# El San Pablo refuerza el interior

BALONCESTO. El conjunto burgalés ficha a Keith Stone, ala-pívot procedente del Kocaeli BSB Kagitspor

BURGOS

Keith Stone (25/08/1997, Deerfield Beach, Florida, Estados Unidos) se incorpora al Silbō San Pablo Burgos para competir en la próxima campaña 2024/25 de Primera FEB. El estadounidense de 2,02m dispone de talento para desempeñar su rol en la pintura y cuenta también con buenos porcentajes de acierto desde el exterior.

El jugador arrancó su trayectoria deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, donde formó parte de los Florida Gators durante tres cursos, entre 2016 y 2019, antes de completar esta etapa en los Miami Hurricanes, en la última campaña.

En la temporada 2021/22, Keith Stone vivió su primera experiencia internacional, cuando se incorporó al Obras Sanitarias de Argentina, donde disputó la máxima categoría del país y la Basketball Champions League de América, con buenas estadísticas en ambas competiciones: 13,3 puntos y 5,4 rebotes de media en la liga nacional y 15,3 puntos y 5,8 rebotes prome-



Keith Stone, con el Obras Sanitarias. FIBA

dio en la continental. El estadounidense fichó en la siguiente campaña por el Elitzur Shomron Passed, de la segunda categoría de Israel, y ha competido en el último curso en el Kocaeli BSB Kagitspor, de la segunda división de Turquía. Junto al conjunto turco, Stone ha firmado unos promedios de 16,3 puntos, con un 30,8% de acierto exterior, 8,7 rebotes y 2,1 asistencias para 19,5 créditos de valoración de media por encuentro

# **CICLISMO**

# El BH vuelve al Tour de Hainan

BURGOS

La competición para el Burgos BH continúa en China. La pequeña gira asiática de los morados se traslada desde el Tíbet, donde tuvo lugar la Trans-Himalaya Cycling Race, en la que se hicieron con el maillot amarillo, hasta una de las islas del sur del país, en la que se disputa el Tour de Hainan.

El equipo burgalés regresa a esta prueba del segundo escalón de la UCI en la que ya corrieron en 2013 y 2014, cuando aún competían en la categoría continental. La cita se celebrará entre el martes 27 y el sábado 31 de agosto, con jornadas aptas tanto para hombres rápidos como para escaladores.

La carrera comenzará con una etapa corta de solo 95 kilómetros en Qionghai, en la que se podría vivir un primer sprint entre los hombres rápidos del pelotón. El miércoles los corredores se dirigirán hacia Lingshui donde, tras 179 kilómetros, podría repetirse una nueva llegada masiva.

Los escaladores serán los protagonistas en la tercera etapa de 181 kilómetros, con final en Wuzhishan. Una jornada con cuatro puertos de montaña y un último ascenso de primera categoría que se corona a 12 kilómetros del final.

El viernes se disputará la cuarta etapa de 151 kilómetros con una primera mitad muy montañosa y un final más llano. Los corredores deberán superar tres puertos de primera categoría que podrían romper la carrera camino de Changjiang.

La etapa final será la más larga -203 kilómetros- y en ella se decidirá la clasificación general. No habrá grandes puertos, pero sí varias pequeñas subidas en las que se podrían ver ataques previos a la llegada en Sanya.

El equipo del Burgos BH para el Tour de Hainan será similar al que compitió en el Tibet. Repiten presencia Aaron Gate, George Jackson, Georgios Bouglas, Jambaljamts Sainbayar y Rodrigo Álvarez.

A ellos se unen Eric Fagúndez y José Manuel Díaz, que ya han viajado desde España para unirse a sus compañeros. Ambos esperan destacar en las etapas más montañosas, peleando también por la clasificación general.

# **CULTURA**

# Cuatro conciertos dan forma al Festival Antonio de Cabezón

La décima edición se desarrollará entre el 11 y el 19 de septiembre de 2024 con múisca de Schubert, Vivaldi o Bach y obras de compositores de los siglos XIX y XX



Diego Crespo ofrecerá un recital titulado 'La voz nómada' SAMUEL DE ROMÂN

# FUENCISLA CRIADO BURGOS

Antonio de Cabezón nació en Castrillo Mota de Judíos en 1510, uno de los compositores y músicos más importantes de la corte de Carlos I y Felipe II a pesar de su ceguera. Cada año Burgos rememora su figura histórica y creación musical que constituyó una de las más importantes del siglo XVI. El Festival de Música Antonio de Cabezón, tomó el relevo hace ya diez años de la iniciativa puesta en marcha en el año 1966 por el ayuntamiento de la capital, la Semana de Música Antigua, para recordar el 400 aniversario de la muerte del compositor burgalés.

«Fue el teclista y compositor más importante del renacimiento. Y que llevó siendo muy joven a ser nombrado organista real», apuntó a la vicepresidenta de Cultura, Carolina Álvarez, «Difundió su arte y el nombre de Burgos por toda Europa, atribuyéndose le una clara influencia en la música de tecla iglesia del Siglo XVI». La propuesta de este año se desarrollará entre los días 11 y el 19 de septiembre en la Capilla de Música de las Bernardas, en la sala Salvador Vega, que cuenta con un aforo de 200 personas.

«Este año nos va a ofrecer cuatro conciertos de prestigiosos artistas y agrupación con música barroca y contemporánea», apuntó Álvarez.

El programa de obras que de este año abarca composiciones barrocas, aunque incluye también piezas contemporáneas. Con composiciones de Antonio Vivaldi, Johann Adolf Hasse, Carl Philipp Emanuel Bach, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Antonín Dvořák, Claude Debussy, Maurice Ravel, Andrés Isasi, Olivier Messiaen, Benjamin Britten, Arne Dørumsgaard y Lera Auerbach.

El programa comienza el miércoles 11 de septiembre con una actuación de Aitzol Iturrriagagoitia (violín), David Apellániz (violonchelo), José Luis Estellés (clarinete) y Alberto Rosado (piano), que interpretarán obras de Claude Debussy y Olivier Messiaen.

El viernes 13 de septiembre, Asier Polo (violonchelo) y la agrupación Propitia Sydera, bajo la dirección de Pedro Gandía, presentarán un programa de conciertos barrocos de Vivaldi, Hasse y Bach.

El martes 17 de septiembre, Carlos Mena (contratenor) y Diego Crespo (piano) ofrecerán un recital titulado 'La voz nómada', con obras de compositores de los siglos XIX y XX.

El festival concluirá el jueves 19 de septiembre con el Trío VibrArt, formado por Miguel Colom (violín), Fernando Arias (violonchelo) y Juan Pérez Floristán (piano), que interpretarán obras de Auerbach, Dvořák y Mendelssohn.

«Todas las citas tendrán una duración estimada de entre una hora y la hora y media», explicó la vicepresidenta del área de Cultura del Ayuntamiento de Burgos.

Las entradas para los conciertos están disponibles por 15 euros y se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Principal, donde también se ofrecen descuentos para jóvenes, parados, tercera edad, grupos y abonos.



elcorreadeburgos







# PINEDA DE LA SIERRA

# Escondido en la sierra de Mencilla

Sus espléndidas casonas destacan dentro del recorrido por el corazón de esta localidad

#### BURGOS

Enmarcado entre las altas cumbres de la sierra de Mencilla y rodeado por extensos bosques autóctonos se encuentra el pueblo de Pineda de la Sierra a apenas 50 kilómetros de la capital provincial a la cual se accede por la carretera BU-820. Exactamente se sitúa entre las dos montañas más altas de la provincia, Torruco y San Millán. Además, está atravesado por el río Arlanzón que nace a pocos kilómetros de allí. Cuenta únicamente con 90 habitantes.

Su economía está basada en la ganadería ovina y bovina así como la silvicultura o el sector del turismo, pero la localidad tiene un importante pasado minero ya que en sus inmediaciones se extrajeron diferentes tipos de minerales.

Las fiestas patronales en honor a la Virgen de Villa son las principales del pueblo, se celebran durante el primer o segundo fin de semana de septiembre, aunque el día grande es el 8. San Esteban es el patrón y tiene su fiesta el día 26 de diciembre. El 14 de septiembre tiene lugar la Fiesta de la Cruz en la que se lleva a la Virgen de Villa hasta la ermita del Santo Cristo por la mañana y por la tarde se lleva de nuevo a la iglesia de San Esteban.

La romería de San Pedro tiene un papel bastante importante para esta localidad también, en el pasado se celebraba para pedir un año de buenas cosechas y también daba paso a la primavera. Tiene lugar en mavo.

Destacan las espléndidas casonas construidas por los ricos señores ganaderos que se establécieron



en la villa, núcleo fundamental de la ganadería trashumante de la zona. Son edificios aislados, de gran solidez y sobriedad de formas, tan sólo contrarrestada por el color roiizo intenso de los sillares de arenisca que componen sus muros. Sus numerosas casonas reflejan el esplendor que tuvo desde la Edad Media como importante centro ganadero. Se pueden observar también las típicas casas serranas con sus

características chimeneas.

La iglesia de San Esteban, que conserva de su original fábrica románica el ábside, parte de los muros y una preciosa galería porticada del S. XII. El resto del edificio y la torre responden a una transformación posterior. Declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico. También se pueden visitar dos ermitas, las del Santísimo Cristo y la de San Pedro.



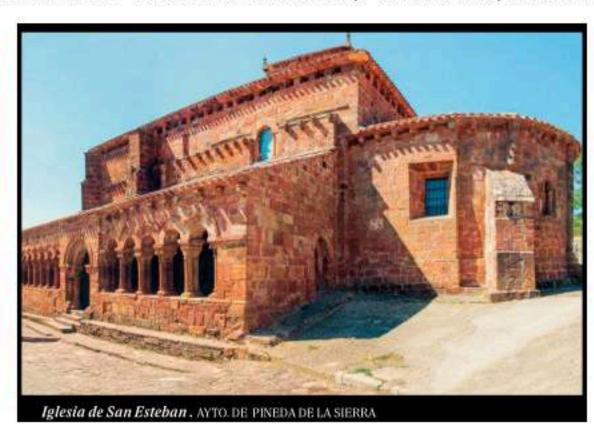

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Martes 27 de Agosto de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con El. MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX, Número: 18.986

# Más patrullas policiales contra la oleada de robos en los bares

La Subdelegación del Gobierno anuncia que se intensificará la vigilancia en los «horarios críticos» . Latorre confía en que los hechos de la última semana se traten de «algo puntual»

IRENE LLORENTE YOLDI SORIA La Subdelegación del Gobierno en Soria intensificará las patrullas policiales para evitar que se produz-

can más robos a la hostelería. Así

se comprometió ayer el subdelegado, Miguel Latorre, tras los cuatro sucesos cometidos durante la semana pasada. De esta forma, respondía a las peticiones de FOES reclamando protección para garantizar la seguridad del sector hostelero, no solo en el centro de la ciudad, sino también en los barrios periféricos. Añadió que esta vigilancia se realizará en los «horarios críticos», es decir, por la noche, y defendió los resultados de la lucha contra la delincuencia y el descenso en los robos.



# SANTONJA ANUNCIA UN ARREGLO EN EL MIRÓN «LARGO, COSTOSO Y COMPLEJO»

La iglesia de Nuestra Señora del Rivero de San Esteban de Gormaz fue el escenario de la visita este lunes por parte de los consejeros

Rocío Lucas y Gonzalo Santonja, una vez arregladas las grietas del templo. El titular de Cultura, además, adelantó sobre eldesaguisa-

do de la pintura en la ermita de Nuestra Señora del Mirón que el arreglo será «largo, costoso y complejo».

# CASTILLA Y LEÓN

# La Junta contrata más de 2.300 trabajadores para el desarrollo de proyectos turísticos en los pueblos

Convoca una ayuda récord de 20M€ para la «dinamización económica» en el medio rural

VALLADOLID La Junta contrata más de 2.300 trabajadores para desattollar proyectos turísticos en los municipios de Cas-

tilla y León. Convoca una ayuda récord de 20 millones de euros para contribuir a la «dinamización económica» en el medio rural. Págs. 9 y 10

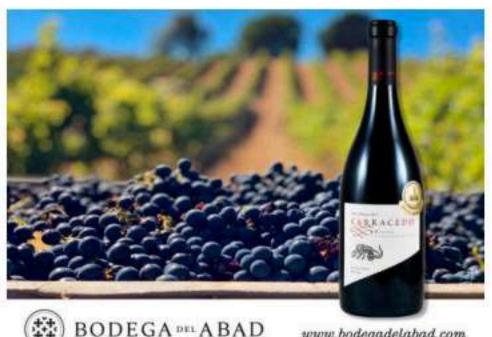

BODEGA DEL ABAD

www.bodegadelabad.com

# El tren de Soria colisiona contra un vehículo en la vía en Navalcaballo

El tren que procedía de Madrid con destino Soria se topó en la jornada dominical, por la noche y en el último servicio, con un vehículo que estaba en la vía aunque todo se quedó en un susto porque no hubo heridos. Es el segundo percance relacionado con el servicio ferroviario en la provincia ocurrido el fin de semana. 51 pasajeros iban a bordo. Pág. 4

# Diputación inyecta 175.000 euros para digitalizar 23 empresas

SORIA

La Diputación Provincialha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de transformación digital incluidas en el Plan Soria 2024 y ha aprobado la concesión de subvenciones por un importe total de 175.441 euros para 23 empresas de la capital y provincia. La partida total ascendía a 210.000 euros. Pág. 7

# Bloqueo en Ondara en espera del propietario norteamericano

# NUMANCIA



El Compostela, un equipo que apuesta por los jóvenes y sin un objetivo claro

# **OPINIÓN**

EL actual concepto occidental de sociedad desarrollada y el mantenimiento de un verdadero Estado del Bienestar exige esfuerzos de solidaridad económica que incorporan necesariamente el componente de la obligatoriedad. La solidaridad voluntaria se reduce en nuestros días a admirables ejercicios de compromiso social de manera individual por quienes de forma generosa dedican sus esfuerzos, su tiempo y sus recursos a ayudar a los más desfavorecidos.

Pero más allá de esos encomiables ejercicios de solidaridad voluntaria el desarrollo de nuestra sociedad requiere de la solidaridad obligatoria, tanto en la esfera pública como privada. Desde el punto de vista privado el término solidaridad pierde su verdadero significado convirtiéndose en deberes legales



EL COMÚN DE LOS MORTALES JAVIER RAMÍREZ

# Solidaridad a la carta

en forma de impuestos y cotizaciones para mantener las políticas sociales del Estado. La solidaridad se convierte en obligaciones de pago en favor de la Comunidad perdiendo su significado e incluso su consciencia. Si cualquier ciudadano calculara el importe abonado a las arcas públicas a lo largo de su vida

en forma de retenciones, cotizaciones e impuestos sería más consciente del esfuerzo de solidaridad ejercido «a punta de pistola».

Pues bien, de igual manera que los ciudadanos no eligen su grado ni forma de solidaridad, los poderes públicos no deberían poder elegir su nivel de solidaridad en favor de otros territorios y menos como moneda de cambio para mantener a un Presidente del Gobierno en el ejercicio de su cargo. La financiación autonómica nunca debería ser materia de negociación para el ejercicio del poder porque los déficits de esa solidaridad pública a la carta deben suplirse con esfuerzos de solidaridad privada obligatoria. Nosotros, los ciudadanos de a pie, no nos sentamos con la Agencia Tributaria para definir las cuantías o tipos de impuestos ni negociamos cupos ni ninguna otra fórmula distinta a nuestras obligaciones tributarias. ¿Por qué entonces el Gobierno catalán puede acordar con el Estado su forma de contribución con el gasto público en perjuicio del resto de ciudadanos y de la calidad de los servicios públicos?

Hay ciertas materias en las que no debería caber la negociación política, sobre todo cuando esta redunda en perjuicio de la ciudadanía. Es el caso de la controvertida financiación autonómica que, con sus defectos, había mantenido hasta ahora un cierto equilibrio territorial. Por suerte o por desgracia en determinados ámbitos la solidaridad no se elige, ni se negocia, ni se ejerce voluntariamente a la carta. Simplemente se impone, del mismo modo que a los ciudadanos se nos imponen los impuestos. De ahí su nombre.

# Sareb, el timo del tocomocho de la vivienda con nuestro propio dinero

EL INVENTO de Sareb, ese organismo creado para salvar las ruinas ocasionadas fundamentalmente por la política en las desaparecidas cajas de ahorros y las generadas por las golfadas en algunas entidades bancarias ya arruinadas, absorbidas o desaparecidas es una especie del timo del tocomocho a los contribuyentes, con sus propio dinero. Sin estampitas ni nada. Descaradamente.

Más de un año ha pasado desde que el presidente del gobierno Pedro Sánchez se sacara de su chistera electoral la ocurrencia de que con 180.000 pisos de Sareb se iba a poner coto al gravisimo problema que es el acceso a la vivienda, pese a ser un derecho constitucional. Sareb no ha soltado un solo piso a las comunidades autónomas como prometió. Y lo que está ofreciendo es desecho de tienta. Edificios ruinosos, como algunos de los que ha sacado a la venta, por ejemplo en Valladolid. Sareb no tiene vergüenza ni nadie que se la ponga. Pese a que los suculentos sueldos del presidente, Javier Torres Riesco, y el consejero delegado, Luis Puig, los apoquinamos todos, como el resto de la camada de su consejo, que cobran por no hacer nada. Su idea es devolver los buenos inmuebles a manos de los bancos a los que se los quitaron para evitar su ruina. Resulta cuando menos sospechoso las operaciones que están haciendo. No vender inmuebles directamente pese a tener compradores, pero sí estar dispuestos a utilizar intermediarios para su venta. Muy sospechoso. El gobierno debería investigar y auditar qué se está haciendo en Sareb.

Un año después del anuncio bulo de Pedro Sánchez se ha destapado poniendo en el mercado a disposición de 81 ayuntamientos de Castilla y León solares, supuestamente a precio bajo. Los ayuntamientos, especialmente pequeñitos, no son promotores ni se pueden permitir esos lujos. Lo que sí está claro es que Sareb se ha convertido en un instrumento para la especulación, no para influir en la bajada del precio de la vivienda. Vivienda social y pública, que es la que prometió Pedro Sánchez para afrontar uno de los graves problemas sociales que tiene este país, también acentuado en la España vacía, de la que Castilla y León tiene mucha.

Sareb es el banco malo que nos endosaron a todos. Pero sus directivos cobran sueldos de los buenos por tener retenidos miles de pisos y viviendas, pese a que muchísimos ciudadanos no pueden acceder a un hogar o viven en zulos, fruto del modelo insalubre e indecente que durante décadas han abonado PSOE y PP en este país en el sector de la vivienda. En eso somos únicos en Europa. Somos la vergüenza de Europa. Pero a los de Sareb, Torres y Puig, se la sopla, mientras ellos llenen sus bolsillos.

#### RODERA



# REGALADO

# A Cepa ahora no lo conoce nadie

LA POLÍTICA se ha convertido en un oficio tan ingrato como excesivamente remunerado a la vista de la cualificación del personal. Pasas del
cielo de las Cortes de Castilla y **Pollán** a los infiernos del repudio en un
abrir de secreto de sumario judicial. Eso le ha pasado a **Cepa**, Juan Luis,
el ensoberbecido procurador del PSOE de **Tudanca**, al que pillaron metiendo el cuezo en una aplicación cachonda, en busca de infantes a los
que hincarles el diente y demás atributos. Pero cachonda no de risas, de
las otras. Qué afición tienen. Ya cazaron en una de estas o parecidas en
el antiguo Twitter al inclito Igea. Cepa tan soberbio y digno él, pontificando en moralidad en nombre de Tudanca y su mermada tropa, muy ufano. Y resulta que, a decir de un juzgado de Ciudad Rodrigo y el TSJ, es un
guarro y un degenerado con presunción. A decir de los del PSOE de Tudanca es sólo un repugnante. El caso es que al Cepa, que andaba tan en-

diosado con el protagonismo concedido por los suyos, que ya no son suyos, sólo son de sí mismos, ahora no lo conoce nadie. Hubo alguna que
el fin de semana previo a la renuncia «por motivos personales» anduvo
borrando todo rastro de Cepa de sus redes sociales. Una de Salamanca,
sin ir más lejos. Pero en el PSOE no sabían nada. Se enteraron por la prensa, como Felipe González de los GAL. Ellos dicen que se enteraron por
el TSJ, que mantuvo oculto el escándalo hasta que lo destapó este periódico nada más producirse la dimisión, con acuse de comunicado. Lo sabían de cabo a rabo e intentaron que pasara desapercibido. A ver si nadie preguntaba. Por eso a algunas y algunos les escuece tanto este periódico. El caso es que a Tudanca el moralismo le ha salido por la culata.
Cobijaba y promovía en sus filas a un violento maltratador, a una borracha al volante y ahora a un agresor sexual de niños, todos presuntos, menos la de la frasca. Como para dejar en sus manos las riendas de un partido regional. O una comunidad autónoma. ¡Vaya calaña!

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

# HERALDO-DIARIO DE SORIA EL IMUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIB

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

PABLO R. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS DIRECTOR: FÉLIX VILLALBA

REDACTORES JEFE: Victor Fermin Moreno y Pilar Pérez JEFES DE SECCIÓN: Milagros Hervada (Local) Félix Tello (Deportes) José Ignacio Ruiz (Maquetación y diseño). DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

Laura Manzanares

IMPRIME: Henneo Print Poligono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein.44 50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL: SO-33 - 2006

# Subdelegación intensificará patrullas policiales para evitar robos en bares

• Miguel Latorre confía en que los hechos de la última semana se traten de una «situación puntual» y garantiza la presencia «en horas críticas» de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local

#### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

La Subdelegación del Gobierno en Soria intensificará las patrullas policiales para evitar que se produzcan más robos a la hostelería. Así se comprometió ayer el subdelegado, Miguel Latorre, tras los cuatro sucesos cometidos durante la semana pasada. De esta forma, respondía a las peticiones de FOES reclamando protección para garantizar la seguridad del sector hostelero, no solo en el centro de la ciudad, sino también en los barrios periféricos.

"La vigilancia se seguirá realizando por los efectivos de la Policía Nacional en coordinación con la Policía Local y se intensificarán las patrullas en las horas críticas para los establecimientos hosteleros», indicó Latorre, haciendo referencia a los momentos de cierre.

Reconoció la preocupación que existe por unos hechos que se han concentrado en una semana y que se encuentran bajo investigación. No obstante, confía en que se trate de una «situación puntual», y Soria retorne la tendencia a la baja que ha registrado en el primer trimestre en robos con fuerza en establecimientos hosteleros, dado que se redujeron un 56% con respecto al mismo periodo de 2023, pasando de los nueve casos el año pasado a los cuatro de enero a marzo de 2024, últimos datos disponibles.

Además, destacó la efectividad en la resolución de los robos del 60%»,, si bien hay que dejar que siga la investigación.

Y es que en menos de 48 horas de diferencia la hostelería soriana ha sufrido tres robos, uno de ellos con intimidación, al gerente del bar El Portillo de la plaza del Vergel, a quien le quitaron la caja de todo el día además del móvil, los cascos y las gafas. El agredido, que no pudo identificar al grupo porque los sucesos se precipitaron de forma muy rápida



En menos de una semana han robado a cuatro establecimientos hosteleros. MARIO TEJEDOR

cuando le acorralaron en el portal de su casa, pero sí indicó que no parecían de nacionalidad española, apenas unos minutos después de echar el cierre en el bar después de toda la jornada de trabajo. Al día siguiente interpuso una denuncia ante la Policía Nacional por robo con intimidación del montante de la caja de ese mismo domingo, a lo que hay que sumar el valor total de los objetos que le requisaron, cuyo importe desconoce.

Los otros dos sucesos se registra-

ron dos días después, uno en el bar Merbeye y en la Sociedad de Cazadores. Cedazo recuerda además que precisamente el Merbeye ya ha sufrido varios robos. Por eso Asohtur pide especial atención no sólo a la zona más céntrica sino también a los barrios periféricos.

Estos hechos ocurrieron en la madrugada del martes al miércoles, y en los dos establecimientos hosteleros se realizó mediante el mismo 'modus operandi', ya que los autores de los robos forzaron ventanas para entrar y se llevaron la cuantía que había en la caja registradora, además de alguna botella. En ninguno de los dos casos se ha identificado a posibles sospechosos, según figura en las denuncias. Tampoco se indica una can-

# Asohtur pedía mayor presencia policial durante las horas de cierre

# «La efectividad en la resolucion de robos es de un 60%»

tidad concreta de lo robado.

La semana 'negra' de la hostelería soriana culminó la madrugada del sábado al domingo con un nuevo robo, que eleva a tres el total de los últimos siete días, donde también se contabiliza un asalto a un gerente de un bar.

El robo se produjo en el Cafe Rívoli, situado en la carretera de Logroño, en la zona del Hospital del Mirón. Autor o autores fracturaron una ventana del establecimiento-el mismo modus operandi de los últimos días -para acceder al interior. Allí se apoderaron del dinero de la caja y reventaron las máquinas para apoderarse de la recaudación. Al cierre de esta edición ya se había producido la denuncia por parte del establecimiento, básicamente por el dinero de la caja registradora y unas botellas.

# 'Mis derechos' de Unicef, una reflexión sobre la infancia y el acceso al agua

La muestra se puede visitar en el Mercado Municipal

# SORL

Con motivo de la Semana Mundial del Agua, que se inició el 25 de agosto, la entidad Agua de Soria acogeen el Mercado Municipal de la ciudad la exposición de Unicef, 'Mis Derechos'. La muestra se compone de 10 paneles sobre los derechos de la infancia para reflexionar y debatir sobre los derechos de la infancia, también el derecho humano al agua.

La exposición busca que los visitantes de la misma puedan identificar los derechos de la infancia, en las situaciones cotidianas, tanto del entorno próximo como con un enfoque global, defenderlos y promocionarlos en distintos ámbitos de la vida y actual responsablemente frente a su incumplimiento. La exposición se podrá visitar en el Mercado Municipal de Soria hasta 30 de agosto. A través de esta iniciativa, por quinto año, Agua de Soria apoyará los programas de agua, saneamiento e higiene que Unicef desarrolla en distintos países y territorios. Según un nuevo análisis de la entidad, 190 millones de niños y niñas de diez países de África se encuentran en una situación de alto riesgo debido a la combinación de varias amenazas relacionadas con el agua.

# C-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días: 29 de agosto

Cabrejas del Campo (16689895): 08:30 A 13:00 ADOLFO MARTINEZ, C BALSA, C MESILLA, C PLAZA, KM 333, OJUEL (CABREJAS DEL CAMPO), PG

Candilichera (16689895): 08:30 A 13:00 C CANTARRANAS, C CARRETERA, C DEL MEDIO, C ERAS, C FUENTE, C IGLESIA (LA), C PLAZA, C REAL, CANDILICHERA (CANDILICHERA), MAZALVETE (CANDILICHERA)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

# **SORIA**



Daños registrados en la máquina tras el impacto con el vehículo. HDS

# El tren de Soria colisiona con un vehículo en la vía en Navalcaballo

El suceso ocurrió el domingo por la noche y provocó más de dos horas de retraso del servicio en el que viajaban 51 pasajeros / La Guardia Civil investiga el accidente

# IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

Susto y de los grandes en la línea de Soria a Madrid ya en la provincia soriana, que en la noche del domingo y gracias a la pericia y a la visión del maquinista evitó un accidente a mayor escala.

El tren que procedía de Madrid con destino Soria se topó en la jornada dominical, por la noche y en el último servicio, con un vehículo que estaba en la vía aunque todo se quedó en un susto porque no hubo heridos. Es el segundo percance relacionado con el servicio ferroviario en la provincia ocurrido el fin de semana.

El suceso ocurrió a las 21.15 horas en el paso a nivel entre Camparañón y Navalcaballo, cuando el ferrocarril en el que viajaban 51 pasajeros, y que tenía prevista su llegada a la estación de la capital soriana en apenas unos minutos después, colisionó contra un turismo en el punto kilométrico 82+416 de la línea, aunque finalmente éste quedó fuera de los raíles sin obstaculizar el paso, según explicaron fuentes de la opera-

Según explicaron también fuentes de la Subdelegación del Gobierno, no hubo que registrar heridos, y el conductor del coche, un hombre de 69 años, resultó ileso aunque se encontraba en estado de nerviosismo debido al percance.

Al parecer, la pericia del maquinista al frenar a tiempo evitó un impacto grave que apenas fue perceptible por los pasajeros. El tren pudo reanudar la marcha a medianoche y llegó a la estación del Cañuelo con dos horas y cuarto de retraso, mientras la Guardia Civil, que se personó en el lugar de los hechos, gestionaban el suceso.

Ahora mismo se analizan las causas del siniestro, para averiguar qué

# Un hombre de 69 años conducía el vehículo y estaba muy nervioso

# No hubo heridos y el hecho pasó casi imperceptible para los viajeros

hacía el vehículo en la vía para que se topara con él la máquina que iba en dirección a la capital soriana.

Es el segundo incidente en apenas tres días en el que se ve involucrado un coche con las vías del tren. El pasado viernes, una persona resultó herida leve tras salirse de la vía y precipitarse a las vías del tren en Arcos de Jalón la furgoneta en la que viajaba, según informó la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El suceso tuvo lugar en torno a las o4.00 horas de la madrugada del viernes al sábado en el kilómetro 164,400 de la carretera N-II (término municipal de Arcos de Jalón) cuando se produjo un accidente consistente en la salida de vía por margen izquierdo de una furgoneta que se precipitó sobre las vías del tren. Debido al siniestro se vio afectada la red ferroviaria en la vía 1.

Como resultado del accidente una persona fue evaacuada al centro hospitalario de Calatayud (Zaragoza) con pronóstico leve y Adif realizó el desvió de transporte de mercancías a la vía 2.

# Soria Ya se marca como objetivo aprobar la ley de despoblación en el arranque del nuevo curso político

Los sorianistas también llevarán a las Cortes autonómicas el nuevo mapa de Transportes

# JOSÉ SOSA SORIA

El nuevo curso político en las Cortes de Castill y León arranca el próximo 2 de septiembre con la vuelta de las comisiones parlamentarias tras el descanso estival, según el calendario establecido por la mesa del parlamento autonómico. Además, se ha fiojado el 10 y 11 de septiembre como fecha del primer Pleno del nuevo periodo de sesiones. Para Soria Ya el objetivo en este nuevo curso está claro y no es otro que la aprobación de la Ley de Despoblación.

Desde el propio partido explicaron, a través de un comunicado, que mantendrán iniciativas vinculadas a las infraestructuras, la sanidad, el transporte o el patrimonio pero que Soria Ya «tiene la vista puesta en la proposición de ley de lucha contra la despoblación». La propuesta se registrño el pasado mes de junio y ahora esperan que la tramitación pueda comenzar este mismo año. El protavov del grupo, Ángel Ceña, incidió en que «Soria Ya ha dado el paso de presentar esta propuesta ley ante la falta de iniciativa del gobierno de Fernández Mañueco y de los principales grupos parlamentarios de las Cortes, PP, PSOE y VOX»

«Nuestro documento es un texto abierto, ya que estamos dispuestos a escuchar y negociar para mejorar-lo con aportaciones tanto de los grupos parlamentarios como de los agentes sociales. Porque la Comunidad tiene un reto que no se soluciona con cheques bebé», ha subrayado Ceña.



Los procuradores de Soria Ya, García, Ceña y Palomar. MARIO TEJEDOR

La propuesta cuenta con 151 artículos, 91 folios y 7 títulos y ha tardado un año en elaborarse con «colaboradores y expertos en la materia, que han puesto encima de la mesa ideas y nosotros le hemos dado forma jurídica. Como grupo parlamentario podemos presentar proposiciones de Ley y eso es lo que hacemos», según explicó Ceña cuando anunciaron la iniciativa.

Por otro lado, el portavoz parlamentario de Soria Ya ha vuelto a denunciar el cierre de la línea de autobús Soria-Calahorra y la supresión de 33 paradas en la provincia de Soria por parte del Ministerio de Transportes del Gobierno de España. Para el movimiento ciudadano esto supone «un nuevo puyazo a los habitantes de nuestros pueblos, ya que no se están teniendo en cuenta las peculiaridades de los territorios de la España vaciada. Porque este mapa es un nuevo recorte de servicios, por mucho que lo quieran maquillar de sostenibilidad y racionalización».

Un asunto que los tres procuradores de Soria Ya tienen previsto llevar al pleno de la Cortés en cuanto sea posible «porque con este nuevo mapa lo que va a conseguir este nuevo mapa es que el futuro de territorios como Soria sea el coche ante la merma de servicios de transporte público», señaló Ceña.

# **SORIA**

# Bloqueo en Ondara en espera del propietario norteamericano

Los sindicatos buscan mejoras en el ERTE aunque apenas hay comunicación

#### JOSÉ SOSA SORIA

Ondara Directorship y los sindicatos celebraron ayer la primera reunión para abordar la prórroga del ERTE por 9 meses más –hasta finales de mayo–para sus 60 trabajadores –49 de producción, que acumulan ya 2 años y 3 meses en proceso regulatorio, y 11 técnicos–. Pocos avances en espera de la nueva cita el viernes dado que las propuestas sindicales, que planteaba ya pasar a un ERE, aún no han obtenido respuesta por parte del propietario de Ondara, el norteamericano David Engel.

La falta de comunicación directa con Engel, o la tardanza en dar respuesta a las peticiones, es un factor que siempre ha condicionado las negociaciones en Ondara y este vez no iba a ser diferente. «Cero comunicación, no contesta a las cosas, nada del abono de lo que nos debe, nada del ERE y nada de la documentación económica de 2023 y 2024», explicó el representante de UGT, Pablo Soria. «Simplemente hemos intercambiado algunos documento, y como siempre con la dificultad de hablar con el propietario que provoca que no nos puedan decir nada, veremos si el viernes hay alguna cuestión», comentó Amor Pérez de CCOO.

La posición de Ondara es la de prorrogar de nuevo el ERTE para la plantilla de producción otros 9 meses, con lo que cumplirían 3 años en situación de regulación de empleo. Este expediente afecta a 49 trabajadores. También hay prórroga para el ERTE de la parte técnica, que afecta a 11 empleados, por otros 9 meses. En este segundo ERTE, cabe recordar que algunos de los trabajadores son desafectados uno o dos días por semana en función de las necesidades de la empresa.

La clave de bóveda sigue siendo el permiso para el cultivo de canna-



Exterior de las instalaciones de Ondara en Garray. MARIO TEJEDOR

bis que a pesar de algunos avances, como la venta de la cosecha de 2022 este verano, aún tiene un horizonte complejo. Soria explicó que la empresa debería facilitar a la Agencia del Medicamento una relación clara del número de plantas a cultivar y las especies de las mismas, pero, siempre según la versión sindical, aún no se ha remitido. Una vez llegue el permiso, será necesario hacer unas adaptaciones en el invernadero y pagar a los trabajadores lo adeudado antes de la reincorporación. Un

cóctel complicado para un empresa que, salvo la citada venta de este verano, acumula ya muchos meses sin ingresos.

Los sindicatos, según avanzó Soria, han propuesto nuevas soluciones. Por una parte que nuevo ERTE eleve la compensación de 175 euros mensuales a 300 e incluya extra y vacaciones—el acuerdo actual no incluye la extraordinaria—, y que el dinero adeudado (4.200 euros a cada uno de los 49 trabajadores que llevan en ERTE más de 2 años y 575 euros para los técnicos) se pague en dos veces en octubre de 2024 y enero de 2025.

Pablo Soria insistió en la trayectoria de la empresa hace necesario que las administraciones tomen cartas en el asunto. «Los ertes no están para esto», lamenta. Ahora las esperanzas se centran en que el propietario acepte alguna de las mejoras propuestas por los sindicatos de cara a la última reunión antes de activar la prórroga aunque las esperanzas «son pocas».



# LA JUVENTUD Soria

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: De 4-17 años: 2.06 € +18 años: 3,60€

+18 años: 3,60€ +65 años: 1,80€ -4 años 0€.



#### QUINTANA REDONDA HORARIO:

De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Adultos: 3€. Niños -12 años y +65: 2€. Abonos de diferentes precios.



# BAYUBAS DE ABAJO

HORARIO De 11.00 a 21.00 h. PRECIO: 3€ entrada diaria de lunes a viernes. 4€ entrada fin de semana. Descuento para empadronados y los jubilados empadronados entran gratis.



# **EL CASTILLO Soria**

HORARIO:
De lunes a viernes 12.00
a 14.30 h. y de 16.30 a
20.00 h.
Fines de semana y
festivos, cerrada.
PRECIO: gratuita.



# CAMARETAS

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. Todos los días PRECIO: Empadorandos: 1,40 € para menores de 14 años y jubilados y 3 € para mayores de 14. No empadronados 2 y 3,50€



# ALMENAR

HORARIO: De 12:00 a 20:00 h. PRECIO: Niños de 5 a 14 años: 3€. Mayores de 14 años: 4€ Abonos de diferentes precios.



#### SAN ANDRÉS Soria HORARIO:

De 11.30 a 20.30 h. PRECIO: de 4-17 años: 2.06 €. +18 años: 3,60€. +65 años: 1,80€.



# ÁGREDA

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: 4€ para mayores de 16 años y de 3€ para menores de 16 años. Abonos de 45€ para mayores de 16 años y de 30€ para los menores de esa edad.



#### CAMPING EL CONCURSO ABEJAR

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PREOD Laborales: niflos 2€. Adultos 2,70€. Festivo: 2,40 y 3,20 €. Abornos de 10 haños 24€. De temporada. 42€ niflos y 58€ adultos. El familiar 130€. Empadronados más barato y si son menores de 18, gratis.



# TARDELCUENDE

-4 años: 0€.

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h.

PRECIO: Para empadronados abonos de 15€ hasta 12 años y de 24€ desde 12 años.

Desde 65 años: 13€.

No empadronados hasta 12 años 28€ y 33€ desde 12 años.

Desde 65 años: 13€.



# SAN PEDRO MANRIQUE

HORARIO: De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. PRECIO: Menos de 12 años 1,50 €. Adultos: 3 €. Bonos de temporada menores 15€ y adultos 30€



#### SAN LEONARDO DE YAGÜE

HORARIO: De 11.15 a 20.30 h. PRECIO: Individual: 3,5€. Abono temporada: 32€. Los mensuales 25€.

# Santonja anticipa un arreglo del Ecce Homo soriano' «complejo y costoso»

El consejero de Cultura reconoce que se produjo en el templo soriano «una intervención desafortunada» aunque añade que «el problema se podrá solventar, tiene solución»

#### VICTOR F. MORENO SORIA

En la polémica por la chapuza en el repintado de la ermita del Mirón faltaba que se expresara en la provincia el titular del departamento de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja. Aprovechando su visita a la provincia, con el arreglo de las grietas en la iglesia del Rivero de San Esteban de Gormaz, Santonja fue interrogado por la suerte que correrá la ermita soriana y reconoció que ya está finalizado el informe de la Junta sobre el mismo.

Santonja señaló que «se ha producido un problema» en el templo del Mirón y reconoció que se había tratado de una «intervención desafortunada», aunque a renglón seguido fue comprensivo con el repintado: «El error está claro y todo el mundo tiene el derecho a equivocarse».

Lo que sí parece claro es que ahora toca «resolver este problema» aunque anticipó que el arreglo será «costoso, largo y complejo» aunque tiene solución» y «el problema se va a solventar».

El delegado episcopal de Patrimonio de la Diócesis de Osma-Soria, José Sala, se remitió al comunicado del obispado del pasado mes de julio, en el que salió al paso de la polémica surgida en torno a la intervención de pintura en el interior de la ermita, en concreto a unos angelotes que hay en el templo, tras el anuncio esinicial del Ayuntamiento de Soria de la apertura de una investigación al respec-



Aspecto del repintado de la ermita del Mirón. MARIO TEJEDOR

to. Según la diócesis, «el resultado de la intervención fue según lo previsto, a excepción del acabado final de los ángeles de las cornisas», recogía entonces elcomunicado, en el que anunciaba que el templo se cerraba hasta nuevo aviso.

El alcalde la ciudad, Carlos Martínez Mínguez, ya expresó que la intervención no se había ajustado responsable por parte de la Dióce-

Por otra parte, aprovechando su presencia en la provincia de Soria, donde también realizó la última intervención ante los medios antes de las vacaciones estivales, el consejero de Cultura anunció que las obras de la Concatedral de San Pedro de la capital soriana están «práca la concesión, tras la declaración ticamente acabadas s» y que se podrán dar por finalizadas en el mes de septiembre.

También hizo lo propio con la ermita de San Saturio, cuyas obras también finalizarán «antes de lo pensado» por la Consejería, por lo que Gonzalo Santonja confirmó que «estas dos grandes intervenciones estarán terminadas en bien para la festividad de San Saturio», el próximo 2 de octubre.

# Carlos Montero gana el Certamen de Pintura Rápida en Soria

SORIA

El pasado sábado tuvo lugar la primera edición del Certamen de Pintura Rápida de CleceVitam El Parque, en Soria. Pintores de todos los rincones de España se acercaron a esta residencia para competir en el concurso y conseguir uno de los tres grandes premios que se entregaron a las obras que mejor supieran captar la esencia de la ciudad y sus espacios.

Tras un intenso día para los participantes del certamen, el jurado, presidido por Eugenio Medina Calzada, se reunió a las 19.00 horas para examinar las creaciones presentadas y dictaminar cuales serían elegidas como ganadoras. Después de analizar las obras, se decidió que el primer premio de 1.100 euros sería para Carlos Montero Gil, procedente de Murcia. Además, a este se sumaron Iker Mugarra San Martín (Vizcaya) y Pedro Cebrián Redondo (Segovia), laureados con el segundo y tercer puesto, respectivamente. Por último, el accésit del concurso fue para Raúl Gil Rodríguez, llegado desde Nava-

Los galardonados elaboraron pinturas en las que reflejaron la belleza de Soria a través de sus calles, plazas y espacios naturales, todas ellas plasmadas en diferentes técnicas pictóricas. Asimismo, los lienzos premiados pasaron a ser propiedad de la organización y los patrocinadores, con los derechos de reproducción correspondientes.

# La campaña deportiva presume de «éxito total» en los campus de verano

Las actividades encaran su recta final con un 80% de ocupación

# SORIA

La campaña deportiva municipal de verano alcanza la recta final con un 80% de las plazas completadas y un éxito total en los campus, según informó ayer el Ayuntamiento de Soria. Desde el Consistorio capitalino destacaron en especial la actividad de salvamento y socorrismo, implementada este año por primera vez, y que «ha llenado prácticamente sus plazas y la buena respuesta de niños y niñas confirma su continuidad en próximas ediciones». Las actividades se han desarrollado en las piscinas, el río y el pantano de la mano del Club 27 Grados.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salva-

dor, visitó ayer a los participantes en uno de los campus deportivos de verano que se desarrolla en las piscinas, el río Duero y el pantano centrado en el salvamento y socorrismo y que ha llenado prácticamente todas sus plazas en su primer año.

Manu Salvador indicó que «estamos ya en la recta final de la campaña estival y el balance nos hace estar satisfechos con más del 80% de las plazas cubiertas en las distintas actividades y casi del cien por cien en los campus». «Las plazas totales se acercan a las 5.000 y permiten un ocio saludable y también formatos para la conciliación de las familias», según subraya el Ayuntamiento.

El campus de salvamento y socorrismo se ha celebrado por primera vez y la gran respuesta de los niños y niñas avala su continuidad en próximas ediciones. Pablo Pérez, del Club 27 Grados, ha explicado que «esta es nuestra tercera semana del campus y nos permite acercar esta actividad a personas que la desconocen ya que hay otros que durante todo el año lo practican en nuestro club en su vertiente deportiva tanto a nivel nacional como autonómico».

«Tenemos dos parajes increíbles como el río Duero y la zona del Peñón, que es donde hacemos las actividades los lunes y los miércoles, y el pantano con la playa de Herreros, donde acudimos los viernes.



Un grupo de partipantes en el campus de salvamento. HDS

También programamos parte del curso en piscina y así los niños y niñas pueden adaptarse a escenarios al aire libre y cubiertos», detalló el edil.

El curso también incluye conocimientos de primeros auxilios y ofrece pautas de prevención y seguridad. «Los participantes en estos cursos pueden ser los futuros socorristas de nuestras píscinas y además trasladan esos mensajes importantes sobre el río, la profundidad, las corrientes...», explicó el monitor quien ha insistido en la prevención como mejor método para evitar percances.

# **PROVINCIA**

# Inyección de 175.000€ para la digitalización de 23 empresas

• La Diputación resuelve la subvención para financiar proyectos de transformación digital que ha contado con una respuesta «muy positiva» según Benito Serrano

V.R.A. SORE

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, avanzó ayer en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, que la institución ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de transformación digital incluidas en el Plan Soria 2024 aprobando la concesión de subvenciones por un importe total de 175.44L13 euros para 23 empresas de la capital y provincia. La partida total ascendía a 210.000 euros.

El regidor provincial valoró «positivamente la respuesta de las empresas sorianas ante el reto de avanzar en la transformación digital» y destacó «el compromiso real de los empresarios en avanzar en un camino de futuro, con proyectos que van desde la robotización hasta el control digital de explotaciones».

Todos los proyectos están relacionados con la industria 4.0, sistemas de ciberseguridad, inteligencia artificial, gemelo digital, implementación de herramientas de productividad, implantación de plataformas y soluciones de análisis de datos o sistemas de mejora de la conectividad.

Serrano aseveró que sacaron la partida «con miedo a que la demanda no fuera mucha pero estamos encantados con la resolución donde nos hemos encontrado proyectos magnificos que nos han encantado. Ha sido un acierto total». En este sentido, el presidente provincial aplaudió la creación de esta nueva línea, «que se mantendrá de cara a próximas convocatorias, debido a la buena respuesta conseguida por los empresarios sorianos comprometidos con el desarrollo provincial».

En esta misma línea de apoyo a pymes, autónomos y emprendedores para conseguir asistencia técnica en el medio rural en su proceso de digitalización, dentro del proyecto Hub Rural Soria, se ha adjudicado a la empresa Open Mind, Open Ideas S.L. la contratación de asistencia por 198.000 euros, al ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido según los criterios de valoración.

Serrano destacó que aunque no era la oferta más económica, ha sido la que mejor puntuación ha tenido dentro de la baremación de este contrato que entra dentro del proyecto Hub Rural Soria y que contaba con un presupuesto base de 231.000 euros.

La Junta de Gobierno también aprobó la participación de la institución en la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. Diputación



El presidente de la Diputación, Benito Serrano. HDS

presenta el proyecto denominado Labso (Laboratorio Soria) Living Lab Soluciones y Custodia para el Reto Demográfico con un presupuesto de 499.999 euros que crea un modelo de innovación abierta que movilice y genere procesos de I+D+i abordando desafíos de la despoblación.

Este proyecto cuenta con tres líneas de actuación que pasan por el diseño de un modelo de Living Lab para territorios en Retro Demográfico, y la puesta en marcha del modelo de innovación abierta para el desarrollo de zonas con problemas demográficos. Se trata de superar dificultades tecnológicas, sociales e impulsando innovaciones para facilitar la transferencia de conocimiento. También contempla la gestión de iniciativas de innovación para territorios en Reto Demográfico donde se abordará la despoblación con soluciones innovadoras, integrando universidades y ayuntamientos.

En otro orden de cosas, el órgano ejecutivo también dio luz verde a un expediente de contratación de desmontaje, reposición, suministro y colocación de defensa metálica en varios tramos de las carreteras provinciales por 88.558 euros y otro expediente para señalización y colocación de paneles informativos por 99.679 euros.

Además, también se aprobó el expediente de contratación de la obra del ciclo hidráulico para la mejora de captaciones y sustitución de redes con pavimentación en espeja de San Marcelino y barrios. Una obra del plan Diputación 2024 de carácter plurianual que cuenta con un presupuesto base de licitación de 100.000 euros.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato de suministro de 3 vehículos todo terreno 4X4 tipo pick-up de doble canina de cinco plazas y caja abierta a Untoria SLUcon un presupuesto de 108.537 euros al ser la oferta de mejor calidad precio.

Por último, Serrano indicó que se ha dado luz verde a la resolución de la convocatoria para la concesión de ayudas a los municipios que organizan ferias apropecuarias, aproalimentarias y mediambientales a lo largo de 2024, concediendo un total de 57.000 euros para 17 pueblos y la realización de 21 eventos.

# Junta Local de Seguridad para el buen desarrollo de las Fiestas de Almazán

SORI

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, presidieron ayer la Junta Local de Seguridad que coordina a las distintas instituciones que velan por la seguridad de las personas y por el normal desarrollo de las fiestas de la Bajada de Jesús 2024 que se celebrarán este año entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre.

Esta coordinación afecta principalmente a la Guardia Civil y a la Policía Local. En el encuentro estuvieron presentes el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, el capitán de la Compañía de Almazán y el responsable de la Policía Municipal de la villa adnamantina, así como el jefe de la sección de Protección Civil de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León.

El principal hito de estas fiestas

es la Procesión de la Bajada de Jesús Nazareno a la Ermita, que se celebra el domingo, 1 de septiembre, a las 21.30 horas. A su paso por la plaza Mayor se lleva a cabo un impresionante espectáculo de pirotecnia para cuyo correcto desarrollo se han realizado los trabajos y trámites pertinentes de acuerdo con el cumplimiento de la estricta legislación que existe al respecto.

Como novedad, este año se ha introducido un nuevo espectáculo taurino. Será el jueves, 29 de agosto, a las 18.30 horas, en la plaza de toros y consistirá en un concurso de recortadores y saltos 'Arte Madrileño'. Además, según ha señalado el alcalde, el vermú torero, del viernes a las 13.30 horas se realizará en la plaza de toros, que era su antigua ubicación. Consiste en una paella popular con karaoke

Cedazo destacó también que se éspera una buena entrada para la corrida de toros del sábado, 31 de agosto, a las 18.00 horas puesto que tomará la alternativa el torero segoviano Pablo Atienza y se espera un nutrido grupo de aficionados de Segovia. El padrino será Diego Urdiales. La terna la completa Paco Ureña.

Para la seguridad de estos y del resto de espectáculos festivos, como las verbenas, la Guardia Civil y la Policía Local han realizado ya varias reuniones técnicas en las que el apoyo y la colaboración permitirán que ambos cuerpos este coordinados para intentar que las fiestas puedan desarrollarse sin incidentes graves.

La Junta Local de Seguridad ha tratado también específicamente el seguimiento por parte de la Guardía Civil de la 53<sup>a</sup> edición del Premio Ciclismo Villa de Almazán (sub



Junta Local de Seguridad con motivo de las fiestas de Almazán. HDS

23 y máster) que se realizará por el circuito habitual el miércoles, 28 de agosto, a las 16.00 horas.

El subdelegado del Gobierno recordó en la reunión que en nuestro país sigue activado el Nivel 4 de los cinco existentes del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista. También ha insistido en que la Guardia Civil y la Policía Local velarán especialmente para evitar los episodios de violencia machista que pudieran producirse o para identificar y, en su caso, investigar o detener a los autores.

# PROVINCIA

# La iglesia del Rivero luce sin grietas tras una actuación de 129.000 euros

Los consejeros de Cultura y Educación visitaron ayer las obras una vez terminadas

con

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja, junto a la consejera de Educación, Rocío Lucas, presentó ayer las obras realizadas en el muro de contención de la iglesia de Nuestra Señora del Rivero de San Esteban de Gormaz. En el acto también estuvieron presentes el delegado episcopal de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Osma-Soria, José Sala; el alcalde ribereño, Daniel García, y el párroco del templo, David Igualador, as.

Para llevar a cabo esta actuación se ha contado con la aportación económica de la Consejería de Cultura,, con 50.000 euros; de la Diócesis de Osma-Soria y del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, con 25.000 euros cada uno, y de la parroquia de Nuestra Señora del Rivero, que ha aportado 29.000 euros.

La Junta, consciente de la importancia del patrimonio cultural de San Esteban de Gormaz y de su capacidad de generar desarrollo social y económico, ha venido atendiendo los bienes culturales de esta localidad, situada junto al río Duero, con una inversión de 800.000 euros.

El consejero recordó que «esta colaboración del Gobierno autonómico se enmarca en el ámbito del convenio de colaboración firmado en 2023 entre la Consejería y la Diócesis en materia de patrimonio cultural».

La iglesia románica de la Virgen del Rivero, emplazada sobre un altozano que le confiere a su pórtico el aspecto de mirador sobre el valle del Duero, mostraba desde hace ya tiempo la presencia de una serie de grietas cuyo tamaño parecía ir aumentando, lo que ponía de manifiesto problemas en la estabi-



Visita a la iglesia de la Virgen del Rivero, en San Esteban, tras las obras realizadas por las grietas aparecidas. M. TEJEDOR



Vista del templo sanestebeño, M.T.

lidad del muro. La presencia de humedad, que puede ser una de las causas de la situación, agravaba el problema, ya que el subsuelo es de base arcillosa y se veía afectado negativamente por el agua, aunque a priori no se observaban grietas en el ábside, salvo las ya existentes hace años, que puedan dar lugar a problemas de cimentación en el edificio.

Por todo ello, la Diócesis de Osma-Soria ha promovido las obras de refuerzo de cimentación del muro perimetral de la iglesia, con el objetivo de reponer las condiciones de estabilidad, desmontando las estructuras existentes y recogiendo y canalizando las aguas.

La intervención ha consistido, básicamente, en la demolición del muro de contención existente, así como la excavación del terreno. El muro existente de mampostería se ha desmontado con acopio de los mampuestos para su posterior reutilización. Se ha ejecutado un muro flexo-resistente de hormigón armado y se ha realizado un doble drenaje, uno a nivel profundo y otro superficial, que recoge la mayor parte de las escorrentías de aguas. Se ha repuesto el muro de piedra, al exterior del de hormigón, con aparejo de mampostería y sillarejo, aprovechando el material existente.

También se ha completado la pavimentación del entorno este de la iglesia y se han añadido nuevos sumideros. Además, se ha saneado la zona previa, entre la galería porticada y el muro este, y se ha rematado con un pavimento de gravilla fina.Con esta actuación se pone de manifiesto el compromiso de la Junta y de la Diócesis de Osma-Soria con la cultura y el patrimonio de la provincia, activos primordiales para los ciudadanos y para la economía de Soria y de la Comunidad. En este sentido, el consejero ha manifestado su confianza en que "todas las actuaciones de puesta en valor del patrimonio cultural sanestebeño, en unión a la importancia y pujanza de sus vinos, sirvan para acrecentar el atractivo turístico de esta villa y de toda la comarca de Tierras del Burgo".

# Valderrodilla despide al que ha sido su sacristán durante 64 años

SORIA

Cuando en 1960 Domiciano Lázaro Manrique, natural de Valderrodilla se convirtió en sacristán de la iglesia de San Pedro de Antioquía en su pueblo natal, probablemente no imaginaba que ocuparía ese puesto durante más de medio siglo. Y aún menos que sería uno de sus hijos, José Ignacio, el que oficiaría la misa en la que anunciaba su despedida 64 años después.

Aunque el propio Domiciano -Domi, para los amigos-, reconocé haber llegado al puesto «por la precariedad de la vida», la fe y la entrega por su pueblo han ido en aumento con el paso del tiempo. A comienzos de la década de los 60, cuando la liturgia de la Iglesia era toda en latín, encontrar en los pueblos de Soria a una persona capacitada para asistir al sacerdote en el Oficio no era tarea sencilla. Pero tras haber cursado estudios en los Agustinos Recoletos de San Sebastián, Domi tenía ciertos conocimientos de esta lengua que lo convertían en el candidato idóneo para el puesto.

Corrían tiempos difíciles, y para un joven de 24 años cualquier ocupación que supusiera algún ingreso extra era bien recibida. Estos fueron los dos motivos principales por los que en 1960 Domi acabó relevando al anterior sacristán, Plácido Manrique -pese a que la preferencia le correspondía al hijo de este, Galo Manrique-, en un puesto que ocuparía durante más de media vida.

De aquellos primeros años como sacristán, recuerda con humor los pesados libros de la liturgia y la larga duración de las misas en latín. Desde entonces han pasado por la iglesia de San Pedro de Antioquía alrededor de seis párrocos diferentes, «cada uno con sus cosas», como asegura Domi, que en sus más de sesenta años de dedicación ha sido testigo de numerosos cambios en la institución.

La vinculación de Domi y su familia con el pueblo y con la iglesia de Valderrodilla ha sido siempre notable. Compartió con su hermano Leonardo el puesto de sacristán, y ambos fueron alcaldes del municipio. En la actualidad, su hijo Jesús es concejal en



El sacristán de Valderrodilla se despide tras 65 años en el cargo. HDS

este mismo Ayuntamiento y su hijo José Ignacio-misionero en Brasil-, oficia las misas en el pueblo durante sus

Tras la emotiva despedida de Domi el pasado 25 de agosto, no queda claro cuál será el futuro de esta sacristía y de un oficio en extinción. Pero a sus 88 años, el último sacristán de Valderrodilla ya ha demostrado que el amor por un pueblo y por su iglesia pueden ir más allá de la fe.

# La Junta contrata a 2.384 trabajadores para desarrollar proyectos turísticos en pueblos

• La consejera Leticia García destaca el «éxito» del programa ELTUR por contribuir a la «dinamización económica» de los municipios • Salamanca, la que más importe recibe con más de 4,5 millones repartidos entre 259 entidades

# DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID

El término de «histórica» destacó ayer en la resolución de la convocatoria de avudas del programa EL-TUR de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, una iniciativa destinada a promover la contratación de desempleados por parte de las diputaciones y los municipios con menos de 5.000 habitantes, y cuya inversión por parte de la Junta de Castilla y León aumenta hasta los 20 millones para beneficiar a un total de 1.161 entidades y crear 2.384 empleos.

Con estos datos, la titular de este departamento, Leticia García, destacó el «éxito» de esta iniciativa que se engloba dentro de las políticas públicas de empleo local de la Junta. «Una herramienta de empleo local que ha dado importantes frutos y que ha demostrado ser una herramienta de dinamización económica de nuestros municipios y de nuestro territorio, desde varias vertientes», manifestó durante su visita a la localidad vallisoletana de Viana de Cega, acompañada por el alcalde de la localidad, Alberto Collantes; el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco; la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso; y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

En el que es un presupuesto «récord» por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, con un total de 20.056.598 euros, que suponen más de millón y medio a los 18,5 presupuestados inicialmente, y que permitirán dar empleo a 2.384 trabajadores de las nueve provincias de Castilla y León, donde el desglose refleja que Salamanca es la que más se beneficia de estas ayudas con más de 4.5 millones concedidos a 259 entidades para contratar a 630 trabajadores. Por debajo se encuentra Zamora, con 3,7 millones, 231 entidades y 485 contratos; León, a la que se concede un importe de 2,6 millones para 136 entidades y 271 nuevos empleos; Avila, donde 155 entidades resultan favorecidas por más de 2,5 millones para



La consejera Leticia García, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde de Viana, Alberto Collantes. ICAL

# LETICIA GARCÍA ASEGURA QUE EL SERLA FUNCIONA «CON ABSOLUTA NORMALIDAD»

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, aseguró que el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) funciona «con absoluta normalidad» y, por ello, pidió «sacar ya del debate público su funcionamiento» porque se trata de un

contratar a 309 trabajadores; segui-

da de Valladolid, que recibe 2.1 mi-

llones repartidos entre 120 entida-

des y 240 trabajadores; Segovia, con

ayudas por 1,6 millones a 90 en-

tidades para crear 163 nuevos em-

ámbito que «debe estar en el conflicto laboral y nunca en el político». Tras afirmar que la Junta «ha apostado siempre por el buen funcionamiento del Serla», García corroboró que en la reunión del patronato de la Fundación Serla del pasado viernes,

además de dar a conocer a los nuevos miembros de la Administración en la Fundación con motivo de los cambios en la Consejería por la salida de Vox del Gobierno regional, se adoptaron «de forma expresa» los acuerdos del Diálogo Social que anulan los que impulsó precisamente Vox, de forma unilateral, desde la Consejería. Por ello, v una vez anulado el cambio de sede por, al

menos, un año, y asegurada la financiación del Serla, García pidió «sacar ya del debate público el funcionamiento o no funcionamiento del Serla» y darle «la máxima naturalidad». puesto que el Servicio de Relaciones Laborales «funciona en condiciones de normalidad, de forma natural, con el consenso del Diálogo Social y en beneficio de los castellanos y leoneses».

pleos; Burgos, que supera una concesión de 1,1 millones para 63 entidades beneficiadas y 116 empleos creados; Palencia, donde 72 entidades se verán ayudadas por un reparto de 1,08 millones para contratar a

114 trabajadores; y por último, Soria, donde el programa ELTUR destina 662.700 euros para 35 entidades v 56 contratos laborales.

Bajo este desglose, la consejera Leticia García reivindicó la «vertiente económica» de la iniciativa «por la importancia que supone la vertebración económica a través del empleo de personas que se encuentran en desempleo dentro del ámbito rural y porque, además, se da especial atención a sectores y empresas emergentes que permiten la inserción laboral en el territorio».

Otra de las «bondades» que nombró la titular de la cartera de Industria, Empleo y Comercio fue la «vertiente local» para crear empleo en pequeños municipios que tienen dificultades para realizar obrar y también para potenciar la actividad económica en el medio rural. Mientras que, por último, destacó la «vertiente social» porque los contratos «van dirigidos a personas con especiales dificultades de empleabilidad», como mayores de 45 años, jóvenes y parados de larga duración.

Con estos tres ejes se construyen las políticas de empleo local de la Junta, que según recordó García ya suponen una inversión de casi 93 millones por parte del gobierno autonómico para dar empleo a casi 8.000 personas en Castilla y León durante 2024. Y en esta línea de apoyo también se incluye el programa ELTUR, con un incremento de la cuantía inicial para «dar cabida a todas las solicitudes planteadas por los municipios, siempre que cumplieran los requisitos».

# «COMPROMISO»

Además, y para dar respuesta a la petición de varios municipios, como la propia localidad vallisoletana de Viana de Cega, la consejera de Industria, Comercio y Empleo se comprometió a anticipar la convocatoria de 2025 para que los municipios puedan «contratar a los desempleados durante la época estival» y así «tenerlos trabajando con anterioridad» a lo que sucede en esta anualidad.

Por ello, el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes, agradeció el compromiso y la existencia del programa ELTUR por ser «esencial para muchos municipios» tanto por

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



Dona al Fondo de Emergencias y podremos actuar rápidamente para salvar vidas donde más nos necesiten





#### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

dar trabajo a «gente que está en casa y lo necesita» y que, además, «en muchos casos es el primer trabajo», como por permitir a los ayuntamientos realizar obras que, de otra forma, sería complicado financiar. Esto ha permitido que en los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Viana haya recibido subvenciones por valor de más de 430.000 euros a través de los distintos programas del ECYL -no solo el ELTUR-, lo que ha contribuido a una significativa reducción del desempleo que en el último año supera el 12 %.

Y como Viana de Cega, que en concreto ha recibido una subvención de 19.950 euros para la contratación de dos trabajadores que están acondicionando la senda forestal del Camino de Santiago a su paso por el municipio y realizando mejoras en el núcleo recreativo de 'Peñalta', otras 1.160 entidades locales se incluyen en esta convocatoria que impulsará la creación de empleo y la actividad económica en aquellos sectores con una mayor capacidad de dinamización rural, como puede ser el turístico y cultural.

Con un total de 2,384 trabajadores contratados, 226 más que el pasado año, y para el aprovechamiento de los recursos turísticos y culturales del entorno, las obras y servicios que realicen se enfocarán en intervenciones en el patrimonio histórico, artístico, o natural; organizando actividades festivas, culturales o deportivas; o ampliando la oferta turística del municipio con la organización de rutas o visitas guiadas a espacios de especial interés.

# CONTRATOS DE 180 DÍAS

La subvención concedida, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, va destinada a financiar los costes salariales y de la Seguridad Social de los trabajadores contratados durante un periodo de 180 días, pudiendo alcanzar los 16.625 euros por trabajador, en función de la categoría profesional del puesto de trabajo desempeñado. La ayuda económica podrá aplicarse a las contrataciones realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

De este modo, además de contribuir a la dinamización económica y social del medio rural, se facilita la inserción laboral de las personas desempleadas, que pertenecen a los colectivos más vulnerables: jóvenes, mayores de 45 años o parados de larga duración.

Al mismo tiempo, se apoya a los ayuntamientos en la conservación de su patrimonio y en la mejora de servicios, especialmente a aquellos más pequeños, con menor capacidad presupuestaria y, en consecuencia, con más dificultades para realizar por si mismos estas tareas.

# Sareb vende suelo para uso social a municicios con un 40% de rebaja

Pone en marcha una nueva iniciativa para 81 localidades de Castilla y León, 17 de Valladolid y los terrenos podrían ser destinados a usos públicos y alojamientos para familias vulnerables

#### MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID

Sareb ofrece a los ayuntamientos de Castilla y León suelos para uso público. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) pone en marcha una nueva iniciativa de cara a poner a disposición de las Administraciones una cartera de suelos para su uso con fines sociales que los propios consistorios podrán comprar. En la Comunidad, la sociedad pone a la venta activos repartidos por un total de 81 localidades de Castilla y León. Además, fuentes de la Sareb aseguran que los ayuntamientos podrían adquirir las parcelas con hasta un 40% de descuento en algunos casos.

Estos solares, según un comunicado remitido por la propia sociedad,
pueden ser aprovechados para diferentes proyectos de interés público gracias a su distinta tipología. Según Sareb, entre los diferentes usos que se les
podrian dar figuran la construcción de
equipamientos públicos, como centros de saludo el desarrollo de parques
infantiles, zonas verdes o aparcamientos. Por otra parte, y si la normativa lo
permite, también podrían ser destinados a la construcción de alojamientos para familias vulnerables o trabajadores agrícolas temporeros.

En Castilla y León se ponen a la venta suelos, que las Administraciones municipales podrán adquirir en condiciones ventajosas, en todas las provincias salvo en Soria. Estos solares seleccionados proceden de las antiguas cajas de ahorro que transfirieron sus activos a Sareb, y el cómputo total de perímetros de la lista se reparte en 16 comunidades autónomas de España.

Por provincias, en Ávila se ponen a la venta suelos en 12 municipios: El Tiemblo, La Serrada, Arévalo, La Adrada, El Fresno, Candeleda, Poyales del Hoyo, El Barco de Ávila, Piedrahita, San Pedro del Arroyo, Santa Cruz del Valle

#### MUNICIPIOS

Ávila. El Tiemblo, La Serrada, Arévalo, La Adrada, El Fresno, Candeleda, Poyales del Hoyo, Sanchidrián, El Barco de Ávila, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo y Santa Cruz del Valle.

Burgos. Buniel, Miranda de Ebro, Briviesca, Lerma, Valdorros, Quintanilla de Vivar y Saldaña de Burgos.

León. Garrafe de Torío, San Andrés del Rabanedo, Sariegos, Mansilla de las Mulas, Valverde de la Virgen, Villasabariego, VAldefresno, La Bañeza, Chozas de Abajo, Villaquilambre, Ponferrada, Bembibre, Onzonilla, La Robla, Villablino y Villaturiel.

Palencia. Venta de Baños, Guardo, Villamuriel de

y Sanchidrián.

En Burgos se ponen a la venta suelos para Buniel, Miranda de Ebro, Briviesca, Lerma, Valdorros, Quintanilla Vivary Saldaña de Burgos. En León serán 15 los municipios que podrán adquirir estos activos puestos a la venta por Sareb. Concretamente son Garrafe de Torio, Villaquilambre, Chozas de Abajo, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Sariegos, Mansilla de las Mulas, Valverde de la Virgen, Villasabariego, Valdefresno, La Bañeza, Bembibre, Onzonilla, La Robla, Villablino y Cerrato, Cervera de Pisuerga y Monzón de Campos.

Salamanca. Florida de Liébana, Terradillos, Cabrerizos, Morsiscos, Martinamor, Ciudad Rodrigo, Carrascal de Barregas, pelabravo, Arapiles, Béjar, Doñinos de Salamanca, Parada de Arriba y Galindo y Perahuy.

Segovia. Vegas de Matute, Cuéllar, Cerezo de Arriba, Los Huertos, Martín Miguel, Valverde de Majano, Roda de Eresma y Trescasas.

Valladolid. Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Tordesillas, Tudela del Duero, Villanubla, Valoria la Buena, Renedo de Esgueva, Traspinedo, Cigales, Cabezón, Fuensaldaña, Medina de Rioseco, Mojados,

Villaturiel.

Pasando a Palencia, cinco municipios palentinos podrán optar a la adquisición de los suelos de Sareb para uso social. Se tratan de Venta de Baños, Guardo, Villamuriel de Cerrato, Cervera de Pisuerga y Monzón de Campos.

En Salamanca son un total de 13 los municipios seleccionados. Las localidades salmantinas de Florida de Liébana, Terradillos, Cabrerizos, Moriscos, Martinamor, Ciudad Rodrigo, Carrascal de Barregas, Pelabravo, Arapiles, Béjar, Doñinos de Salamanca, Parada de Arriba y Galindo y Perahuy podrán adquirir uno de estos activos.

En cuanto a Segovia, los municipios que se encuentran en la lista de localidades en las que se pone a la venta los activos de Sareb son: Vegas de Matute, Cuéllar, Cerezo de Arriba, Los Huertos, Martín Miguel, Roda de Eresma, Valverde de Majano y Trescasas, lo que corresponde a un total de 8 localidades.

En Valladolid la cifra asciende a 17 localidades diferentes. Se trata de los municipios de Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Tordesillas, Tudela del Duero, Villanubla, Valoria la Buena, Renedo de Esgueva, Traspinedo, Cigales, Fuensaldaña, Medina de Rioseco, Mojados, Geria, Cabezón, Íscar, Simancas y Viana de Cega. Por último, solo dos pueblos de la provincia de Zamora podrán adquirir suelos de Sareb, concretamente las localidades de Toro y Benavente.

Sin embargo, en algunos municipios todavía no han recibido noticia del proyecto. De hecho, el alcalde del municipio vallisoletano de Tordesillas, Miguel Angel Oliveira asegura que es la «primera noticia» que tiene al respecto, y que Sareb «no se ha puesto en contacto» con el municipio, aunque sí que aclara que hay parcelas en la localidad. Eso no ocurre en Boecillo, donde su alcalde, Raúl Gómez asegura que el contacto con la Adminsitración municipal se produjo «hace meses», y aclara que Sareb mandó un excel «con toda la información», aunque asegura que fue en noviembre via correo electrónico.

Sin embargo, fuentes de la empresa desvelan que ya se está ultimando la compra de una parcela en Castilla y León y de unas 20 a nivel nacional, lejos de la cifra total de suelo que el 'banco malo' tiene puesto a la venta para los ayuntamientos.

# CaixaBank amplía el servicio de las oficinas móviles en los municipios de la Comunidad

# VALLADOLID

CaixaBank amplió durante el primer semestre del año el servicio que presta con sus oficinas móviles en Castilla y León para garantizar la inclusión financiera hasta llegar a un total de 513 poblaciones, lo que supone un 49 por ciento más con respecto a las localidades atendidas en los seis primeros meses del año pasado. Según destacan la entidad en un comunicad, Castilla y León sigue siendo la región con más cobertura de este servicio a nivel nacional, informa la agencia Ical.

Las diez oficinas móviles que operan en la comunidad autónoma recorren cerca de 29.000 kilómetros al mes y ofrecen cobertura financiera en poblaciones en las que residen casi 115.000 personas que, sean o no clientes del banco, pueden realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

En el último año, CaixaBank incor-

poró León a sus rutas, con un recorrido de casi 9.000 kilómetros en la provincia, y ofreciendo servicio en un total de 163 localidades de la provincia. De esta forma, León se convierte en la provincia de España con mayor cobertura financiera de este servicio por parte de la entidad. Además, amplió la cobertura en cinco poblaciones más de la provincia de Palencia hasta llegar a 73 poblaciones a través de unas rutas en las que los ofimóviles hacen 2.700 kilómetros al mes.

En Ávila, las oficinas móviles dan servicio a 127 poblaciones y recorren una media mensual de 8.000 kilómetros. En Segovia, los ofimóviles dan cobertura financiera a 104 localidades gracias a un recorrido de 5.400 kilómetros y, en Burgos, atienden en 46 localidades tras recorrer más de 3.700 kilómetros.

Además, CaixaBank ofrece cobertura financiera en un total de 213 municipios de Castilla y León y en 49 es la única entidad con modelo de oficina bancaria. El banco dispone de más de 3.600 sucursales en todo el país, de las cuales 207 están en Castilla y León.

# Gallardo exige al PP acciones frente a la inmigración para apoyar los presupuestos

El portavoz de VOX descarta cualquier respaldo a políticas del PSOE y los 'populares' tienden la mano a todos los grupos para llegar a acuerdos: «No hay socios preferentes»

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

El nuevo curso político ya ha echado a andar en las Cortes de Castilla y León con la celebración ayer de la primera reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces. Un periodo de sesiones en el que el cambio más notable será que el PP y VOX ya no están unidos por un pacto de gobierno, de manera que los 'populares' no tienen garantizada la mayoría absoluta, tampoco de cara a los presupuestos de 2025. Así lo dejó claro el portavoz de VOX y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien aseguró que si los 'populares' quieren su apoyo deberán poner en marcha acciones contra la inmigración «ilegal y masiva».

García-Gallardo fue tajante en este asunto, y apuntó que el apoyo de VOX a los presupuestos para el próximo año vendrá marcado por la voluntad del PP de continuar en las líneas de reducir burocracia e impuestos, aunque en todo caso advirtió que su formación no votará a favor de las cuentas si se «fomenta» la inmigración ilegal.

«La cuestión migratoria, que es uno de los mayores retos y desafíos que vivimos ahora mismo, va a ser una cuestión crucial para dar apoyo al PP», reiteró García-Gallardo en su primer acto público como portavoz del grupo parlamentario VOX tras su paso por la Junta. «Lo que tiene que entender el PP es que no pueden contar gratis con los votos de VOX», insistió, «ahora nuestro apoyo se negociará individualmente».

En el mismo sentido, García-Gallardo avanzó que en este nuevo curso en las Cortes VOX mantendrá una «oposición útil, responsable, contundente y vigilante de lo que va a hacer el Partido Popular», a lo que añadió que habrá «pocas sorpresas» por que sus principios son «conocidos». «Los que van a determinar el escenario son los otros grupos», advirtió. «No se puede decir que eres un partido de orden y de ley y favorecer el efecto llamada», agregó sobre el PP.

«Hasta ahora nos hemos regido por el pacto de gobierno», indicó el portavoz de VOX, «pero ahora solo nos vamos a regir por el programa electoral de VOX y la Agenda España». «Lo que haremos será incidir en los puntos que pactamos y que el Partido Popular decidió incumplir. Tuvimos una paciencia inmensa con nuestro socio de gobierno, ahora vamos a ser más insistentes y cuestiones que se deliberaban de manera privada habrá que debatirlas en el ámbito parlamentario».

Durante su intervención, Juan García-Gallardo también se refirió a la ley de Concordia presentada conjun-



David Hierro, Juan García-Gallardo y Carlos Menéndez. ICAL

tamente con el PP en el último periodo de sesiones, e indicó sobre su ex socio que «sería extraño que hubiera manifestado conformidad con un texto y ahora reculara». «Estamos expectantes de si el Partido Popular quiere mantener la línea política de los últimas 15 años en los que hacía seguidismo al Partido Socialista o seguir con la política responsable y de sentido común de los últimos dos años».

En cualquier caso, Juan García-Gallardo quiso dejar claro que su partido no valora ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista a pesar de que ambos están en la oposición. «Nosotros socialismo cero. No vamos a apoyar políticas socialistas», remachó.

Por su parte el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular a la espera de que se oficialice quien será el nuevo portavoz, Miguel Ángel García Nieto, reconoció que comienza un curso político en el que la intención de los 'populares' es «tender la mano y llegar a acuerdos con todos los grupos», a lo que matizó que «el gobierno de Castilla y León sigue siendo en mismo, liderado por Alfonso Fernández Mañueco».

«Ahora no hay socios ni preferentes ni no preferentes», apostilló también García Nieto, «lo que esperamos de VOX es que siga manteniendo, y creo que su portavoz se ha expresado en estos términos, los puntos de acuerdo que tenía con el Partido Popular y que los siga manteniendo y apoyando».

No obstante, y a pesar de las demandas de VOX en materia de inmigración, el portavoz adjunto del PP insistió en que «Castilla y León es una tierra de acogida, solidaria, y lo vamos a seguir siendo». Eso sí, remarcó que «lo que hay que pedir al Gobierno de España es que no se hagan las cosas por imposición sino con consenso y y negociación. Intentar arreglar el problema de la inmigración exige medidas que no se están tomando».

Finalmente, acerca de los presupuestos para el año 2025, García Nieto avanzó que «habrá que vencerlos como se hace siempre y con todos los grupos». «Presentaremos el mejor proyecto y tendrán difícil decir que no», auguró, «lo que buscaremos será consensos para buscar esos puntos de encuentro para hacer las políticas que nosotros queremos hacer».

Por último la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, lamentó que la ruptura de VOX con el PP ha sido «oficiosa» porque «en el fondo representan lo mismo y tienen los mismos tics de ultraderecha, fascistas y de cercenar la labor de oposición del Grupo Parlamentario Socialista».

Asimismo, y sobre su previsión para el curso político que ahora empieza, Gómez auguró «más de lo mismo, al Grupo Socialista haciendo oposición y pensando por y para Castilla y León» mientras que «del PP y su ex socio de gobierno, y un poco socio, no se espera nada».

# VOX TENDRÁ UNA PREGUNTA A MAÑUECO Y 4 A CONSEJEROS

Las Cortes de Castilla y León celebrarán ocho plenos en este periodo entre septiembre y diciembre, como es habitual, pero con la novedad de que el grupo de VOX, que ha pasado a la oposición con su salida de la Junta, podrá formular cinco preguntas en cada 'sesión de control' al Ejecutivo, una al presidente y cuatro a consejeros. En su primera reunión, la Mesa de las Cortes acordó esa propuesta junto con el reparto de las interpelaciones en las que, hasta ahora casi en su totalidad presentadas por el Grupo Socialista, se da cabida a las que registre VOX.

García-Gallardo confirmó que utilizará la pregunta al presidente de la Junta y anterior socio, Alfonso Fernández Mañueco, después de avanzar una oposición «útil, contundente y vigilante».

Respecto de las interpelaciones, se acordó la presentación de seis por el Grupo Socialista, tres por VOX, dos por UPL-Soria-Ya y una por el Grupo Mixto en este periodo de sesiones. En el caso de las PNL, nueve corresponderán al PP, ocho al PSOE, cuatro a VOX, dos a UPL-Soria Ya y una al Mixto, informaron a Ical fuentes parlamentarias.

El primer pleno se ha fijado para los días 10 y 11 de septiembre, seguido de otra sesión para el 24 y 25. En octubre, serán el 8 y 9, y los días 29 y 30. Para noviembre, se reservan el 5 y 6, y el 19 y 20. Finalmente, se cierra el periodo en diciembre con plenos el 3 y 4, y el 17 y 18, cuando se deberían de aprobar los Presupuestos en caso de que la Junta los presente en plazo.

# Tudanca no acude a la Junta de Portavoces después de dos meses de vacaciones

# FELIPE RAMOS VALLADOLID

El curso político arranca en Castilla y León tras las vacaciones, pero no para todos. Si el jueves pasado era el gobierno de la Junta quien regresaba con su primer Consejo de Gobierno, ayer volvía la actividad a las Cortes de Castilla y León con la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, a la que el secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en el parlamento autonómico, Luis Tudanca, no acudía después de casi dos meses de vacaciones.

El máximo dirigente del PSOECyL continúa con su veraneo, que ni siquiera suspendía para comparecer tras el último escándalo de ya ex procurador salmantino, Juan Luis Cepa, quien dimitía tras ser imputado por agresión sexual a un menor de 13 años. Veraneo que Tudanca prácticamente mantiene desde que concluyera el Debate sobre el Estado de la Comunidad, los días 26 y 27 de junio. Sólo tres excepciones a ese veraneo para tres fugaces ruedas de prensa: una en Burgos, a la semana de estallar la crisis de gobierno PP-VOX en la Junta, concretamente al día siguiente de oficilializarse la ruptura del pacto, y las otras dos ya en la Cortes de Castilla y León, para analizar asuntos de la actualidad política, el 15 y el 31 de julio.

La de Tudanca era la única ausencia de portavoz de los grupos, junto con los miembros del grupo Mixto que tampoco acudían, correspondiéndole en este caso a Pablo Fernández, de Unidas Podemos. El resto acudía a la primera reunión tras el verano. La ausencia del líder del PSOECyL al órgano de las Cortes al que deben acudir los portavoces, por eso se llama Junta de Portavoces, no es la primera vez que se produce. De hecho, viene siendo algo habitual en esta Legislatura que Tudanca se ausente de las juntas de portavoces, pese a que cobra 78.271 euros, a los que se le suman 1.800 euros al mes por ser portavoz, lo que le deja un sueldo de más de 100.000 euros al año. De las remuneraciones más altas de altos cargos de la Comunidad, más que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández

Desde VOX, Juan García-Gallardo, que se estrenaba como portavoz en las Cortes, reprochaba en su comparecencia ante los medios la ausencia de Tudanca, asegurando que el secretario general del PSOECyL continuaba con «su tradición de no acudir a la Junta de Portavoces».

Para ver a Tudanca habrá que esperar hasta este martes día 27 en Segovia, más concretame en La Granja. Allí reaparecerá el secretario autonómico para festejar la judiada, que marcará el inicio del curso para el PSOE.

Para el resto comenzaba este lunes con la reunión de la Mesa, a la que sí asistían todos sus miembros como hacen habitualmente, y de la Junta de Portavoces, de la que de nuevo el portavoz Tudanca se ausentaba. ¿Alguien se imagina que Mañueco no acudiera a los consejos de gobierno?



Los equipos de emergencias, en el lugar del accidente en la N-630 a la altura de la localidad leonesa de La Pola de Gordón. ANGELLOPEZ I DIARIO DE LEÓN

# Dos fallecidas tras un brutal choque entre un coche y un camión en León

El suceso se produjo a las 18.00 horas en la N-630 en La Pola de Gordón y elevan a 87 las víctimas en las carreteras de Castilla y León en lo que va de año

# R. RUANO VALLADOLID

La sangría que no cesa en las carreteras de Castilla y León. Nuevo accidente mortal, esta vez en la provincia de León con dos fallecidas tras un brutal choque entre un turismo y un camión. Un nuevo accidente vial que eleva las pérdidas humanas hasta las 85 y sitúa a Castilla y León como la tercera Comunidad con más pérdidas humanas en este tipo de sucesos.

La carretera N-630 fue el lugar donde se produjo la tragedia en el peor accidente en lo que va de año en la provincia leonesa, el único que ha dejado dos víctmas mortales. Dos mujeres, de las que se desconocen los datos de afiliación, pero que según detallan las fuentes consultadas por este periódico procederían de Asturias, fallecieron este lunes en la colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 111 de la N-630, en La Pola de Gordón, según datos del 112 Castilla y León en su cuenta de X, antes twitter.

El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 18.00 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió varias llamadas que avisaban del accidente, en el que habían quedado atrapadas e inconscientes las dos ocupantes del vehículo.

El 112 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una am-



Estado en el que quedó el coche en el que viajaban las dos fallecidas. ANGELLOPEZ I DIARIO DE LEÓN

bulancia de soporte vital básico, al equipo médico del centro de salud de la Pola de Gordón y un helicóptero medicalizado. El requerimiento de este último vehículo se anuló al confirmar el personal sanitario en el lugar el fallecimiento de las dos mujeres.

Un nuevo accidente con dos fallecidas que se suman a una lista negra que no deja de aumentar. En comparación con el pasado año, han aumentado un 22,5% las víctimas en la carretera. En 2023 perdieron la vida a estas alturas del curso 71 personas y en el presente, 87. Un total de 16 personas más han fallecido en el mismo espacio de tiempo. El segundo mayor aumento en España por detrás de Andalucía.

Los siniestros mortales también han aumentado en la comparación interanual. El pasado año hubo 66 accidentes mortales por los 80 de este año, 14 más.

En cuanto a la provincia leonesa, el pasado año perdieron la vida hasta el 25 de agosto 17 personas. Este año la tendencia sigue siendo igual de negativa con otras 19 muertes, siendo la provincia de Castilla y León con más fallecimientos. En esta lista negra y siempre demasiado larga, se encuentra Zamora con otros 17 fallecidos en las carreteras, 9 más que el año pasado.

Dos fallecidas más en las carreteras castellanas y leonesas que a finales de esta semana comenzará a vivir la operación retorno de las vacaciones del verano, con más de un millón de desplazamientos previstos, y que llega con más muertes y accidentes que hace un año.



Andrés Gabella. E.M.

# Un edil del PSOE sobre Morala: «Con preservativo se podría haber evitado»

#### R. RUANO VALLADOLID

Polémica en Ponferrada por un mensaje en redes del concejal del PSOE Andrés Gabella al alcalde 'popular', Marco Molara. «A veces me quedo mirando a ciertas personas y pienso... con un preservativo esto se podría haber evitado», esta es la frase que el edil socialista compartió en su cuenta de X después de que el primer edil berciano anunciara que iba a encargar un informe sobre los gastos pagados con los 2,5 millones que recibió el Ayuntamiento para la Zona de Bajas Emisiones en el anterior mandato, cuando gobernó el Partido Socialista. Un mensaje que no ha gustado en las filas del PP y por el que piden su dimisión.

El anterior alcalde y actual presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, criticó esta decisión de su sucesor a través de las redes sociales: «Que encargue todos los informes que quiera. Sólo va a encontrar ejemplos de buena gestión, una materia que le es extraña. Miente todos los días, a todas horas. El cargo le queda grandisimo!!!». Una crítica política que, al igual que muchas otras que se suceden a diario entre distintos partidos políticos. En cambio, el concejal Andrés Gabella fue un paso más allá y respondió a este mensaje de X con una dura afirmación dirigida al primer edil de la capital del Bierzo: «A veces me quedo mirando a ciertas personas y pienso... con un preservativo esto se podría haber evitado».

El presidente del PP de Ponferrada, Carlos Fernández, exige una rectificación de Andrés Gabella o su dimisión «por desear que el alcalde de Ponferrada no existiera», «Esto conduce a una deriva impropia de un partido democrático. No es aceptable ni como gracieta. Que además le ha salido sin gracia alguna», critica Fernández que pide «responsabilidad por semejante comportamiento».

# **DEPORTES**



Varios jugadores del equipo gallego celegran uno de los goles anotados en su último amistoso. SD\_Compostela

# Reverdecer viejos laureles

**FÚTBOL.** El Compostela ha renovado su equipo con jugadores jóvenes para afrontar una temporada en la que no se marcan objetivos / Manu Barreiro es su futbolista destacado

# JON ANDER URIARTE SORIA

La S.D. Compostela será el primer rival del C.D. Numancia esta temporada. Los gallegos visitan el domingo Los Pajaritos y lo hacen sin haberse marcado un objetivo claro para el presente curso tras el fiasco de la pasada temporada. Ha realizado una apuesta por jugadores jóvenes, muchos salidos en su día del propio Santiago, para un proyecto que pueda dar sus frutos a medio plazo. La estrella de equipo es el veterano Manu Barreiro. futbolista que ya sabe lo que es marcar en el municipal soriano durante sus etapas en el Nástic de Tarragona o el Deportivo Alavés.

La temporada pasada no fue buena para la S.D. Compostela. Un nuevo grupo de accionistas apostó por hacer un equipo con buenos nombres que resultó ser un fiasco. Después de tres entrenadores el equipo ni tan siquiera se clasificaba para los play off de ascenso si bien en las últimas jornadas se hizo cargo del mismo Antón Permuy a quien le faltó alguna jornadas más para culminar la reacción y colase entre los cinco primeros.

Antón Permuy, un hombre de la cantera del Compos, sigue dirigiendo la nave compostelana esta temporada, una nave que ha dejado atrás su apuesta por jugadores de renombre para incorporar jugadores en su gran mayo-

ría jóvenes, en algunos casos de la cantera que regresan al club, para un proyecto menos costoso a medio o largo plazo con el reto de reverdecer viejos laureles. Los celestes han incorporado a 12 futbolistas para esta temporada, el último de ellos anunciado ayer, el delantero procedente del Badajoz, Carlos Cinta. Entre esos jugadores destacan el centrocampista Diego González, jugador fichado del C.D. Guijuelo, o Jesús Ocaña, lateral procedente del Sanse al que los rojillos sufrieron la temporada pasada. Los porteros Javier Rabanillo (C.D. Guijuelo) y Yago Domínguez (Cantera del Celta); Manu Ribas (At Arteixo); Fer Cano (S.D. Tarazona); Giuiliano Bertino que metió ocho goles el curso pasado con la S.D. Formentera; Santi de Pedro (Ou-

# Terminan con buena imagen S.D. Formentera; Santi de Pedro (Ou- lista m Boquete. El grupo que dirige Antón Permuy finalizó la pretemporada cosechando dos

derrotas, dos

victorias.

empates y tres

pretemporada

Arrancó sus

empatando a dos

ante el Arenteiro y a

un gol ante el Boiro.

Su primera victoria

llegó ante el Noia,

La S.D. Compostela terminó sus encuentros de pretemporada ofreciendo una buena imagen en la victoria conseguida ante el Deportivo Fabril por 3-o en el San Lázaro Vero ta), además de ascender a los canteranos Landeira y Trasancos. Con todo, la figura del equipo es el santiagués y veterano Manu Ba-

rense C.F); Óscar Gil (Cantera del Cel-

el santiagués y veterano Manu Barreiro, estajanovista del fútbol española con, entre otras, 11 temporadas en Segunda División en las que tuvo tiempo de hacerle algún que otro gol al C.D. Numancia en Los Pajaritos. La temporada pasada fue el máximo goleador del equipo con diez tantos y todo hace indicar que este domingo tendrá minutos sobre el césped de Los Pajaritos. Por lo demás, el Compos tiene otros cuatro jugadores ofensivos para jugar como referencia ofensiva va sea de inicio o para dar descanso a su futbolista más reconocido.

equipo al que ganaron 2-0.
Perdieron por la mínima ante el Ourense de Primera Federación en un triangular a 45 minutos en el que superaron en el segundo partido al Bergantiños por 2-0. En su penúltimo amistoso cayeron 2-0 ante el Estradense de Tercera División.

Permuy, un técnico joven y de la casa que ya se hizo cargo del equipo durante las últimas jornadas de la temporada pasada, Permuy, confundador de la página web https://futboldebanquillo.com, se formó en las categorías inferiores del Compos hasta recalar en el juvenil de División de Honor. El curso pasado estaba haciendo la mejor temporada en la historia del juvenil gallego cuando le llamaron para dirigir la nave del primer equipo. Durante el curso pasado comenzó jugando con defensa de tres centrales y dos carrileros si bien, en algún encuentro, jugó con cuatro centrales. En su último partido de preparación ante el Deportivo Fabril el equipo gallego actuó con defensa de tres y dos carrileros, sistema que todo hace indicar que será con el que juegue en Los Pajaritos.

Al mando del Compos está Antón

De cara al encuentro en tierras sorianas el conjunto compostelano tiene las dudas de sus dos capitanes. Álvaro Casas sufrió una luxación en el hombro a comienzos de agosto cuyo tiempo de recuperación estimado era de cuatro a seis semanas. El pasado finde no jugó contra el Fabril. Su otro capitán, Pablo Antas, tuvo que ser sustituido a los 20 minutos del encuentro ante el Estradense por un esguince de rodilla y el cuerpo técnico está pendiente de su evolución.

# FÚTBOL

# ANTE EL CORUXO, EL DÍA 7 A LAS 17.00 HORAS

SORIA.- El C.D. Numancia se enfrentará al Coruxo C.F. en la segunda jornada de competición de la Segunda Federación el sábado día de septiembre a las 17.00 horas según dio a conocer la Real Federación Española de Fútbol. Será el primer compromiso de la temporada para el grupo que dirige Aitor Calle. La plantilla numantina tuvo ayer jornada de descanso y hoy vuelve a los entrenamientos para preparar el debut liguero ante el Compostela del este domingo, choque en el que Asier Grande no podrá ser de la partida por sanción. A la finalización del entrenamiento la entidad rojilla llevará a cabo la presentación de sus dos últimas incorporaciones, los jugadores ecuatorianos cedidos por Independiente del Valle hasta final de temporada, Jeremy Vera y Steven Góngora.

#### ATLETISMO

# ELISA HERNÁNDEZ LOGRA DOS MEDALLAS EN EL MUNDIAL MÁSTER

SORIA.- La atleta de Alconaba Elisa Hernández Asensio cuajó una brillante actuación durante el Campeonato del Mundo Máster celebrado en la localidad sueca de Gotemburgo al colgarse dos metales en esta cita internacional. Dentro de la categoría F-45 la deportista soriana, que acudió representando a España, fue plata en la prueba de los 1.500 metros, con mejor marca de la temporada (4:56.42), y bronce en los 10.000 metros (36:51.00). Además, fue 6ª en los 5.000 metros (17:57.45 MMT) y 7ª en los 800 metros (2:25.49 MMT).

# VOLEIBOL

# ESPAÑA ARRANCA CON DERROTA EL EUROPEO SUB20

SORIA.- La selección española Sub20 de voleibol comenzó con derrota su participación en la Fase de Grupos del Campeonato de Europa que se celebra en Grecia y Serbia. El equipo que dirige Ricardo Maldonado cedió por 2-3 ante República Checa (25-23, 18-25, 25-22, 23-25, 12-15). Con el combinado nacional disputando este Europeo se encuentran tres jugadores del C.V. Grupo Herce Río Duero. Se trata del líbero Rodrigo Jiménez, el opuesto Carlos Montero y el central Alejandro Villalba. Estos tres jugadores no se han podido incorporar aún a la disciplina celeste por sus compromisos internacionales con la selección española.

# ANUNCIOS BREVES

# VENTA INMOBILIARIA

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 33.000 euros. 629 286 155,

# MOTOR

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

> sus anuncios llame al 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO \_95.000€... 2 DORMITORIOS ... 119.000€... 3 DORMITORIOS ....160.000€... ADOSADOS ....209.000€...



# **TRABAJO**

701

SE NECESITA Profesor/a de Matemáticas y/o Física y Química para academia de Soria. Interesados/as enviar currículum a academiasoria@gmail.com

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu curriculum a: info@torcvato-soria.com o llámanos al 654 533 87

VARIOS

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Tel. 622000129. Lunes a viernes por las mañanas y festivos todo el día.



# **FARMACIA DE GUARDIA**

#### Mª José López Martin

C/ Jorge Manrique, II Tel. 975.128.031

#### **EN LA PROVINCIA**

Del 26 de agosto al I de septiembre

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, ÓLVEGA, ARCOS DE JALÓN, SALAS DE LOS INFANTES (BU) (24 H.)

COVALEDA, NAVALENO, SERÓN DE NÁGIMA, SAN ESTEBAN DE GORMAZ (HASTA LAS 22.00H.)

# **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

# Celia Carrascosa Martinez

C/ El Collado, 46. Tel. 975.212.443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

# Mª del Mar Lérida García

C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Mª Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

# Mª Victoria Martínez Beltrán

C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Raquel Martinez Garcia C/ La Teiera. 2. Tel. 975.211.834

De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h. Inmaculada González Gesteiro C.C. Camaretas, Tel. 975.249.002

De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h.

# EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 59,7% DE SU CAPACIDAD

# EL TIEMPO / HOY

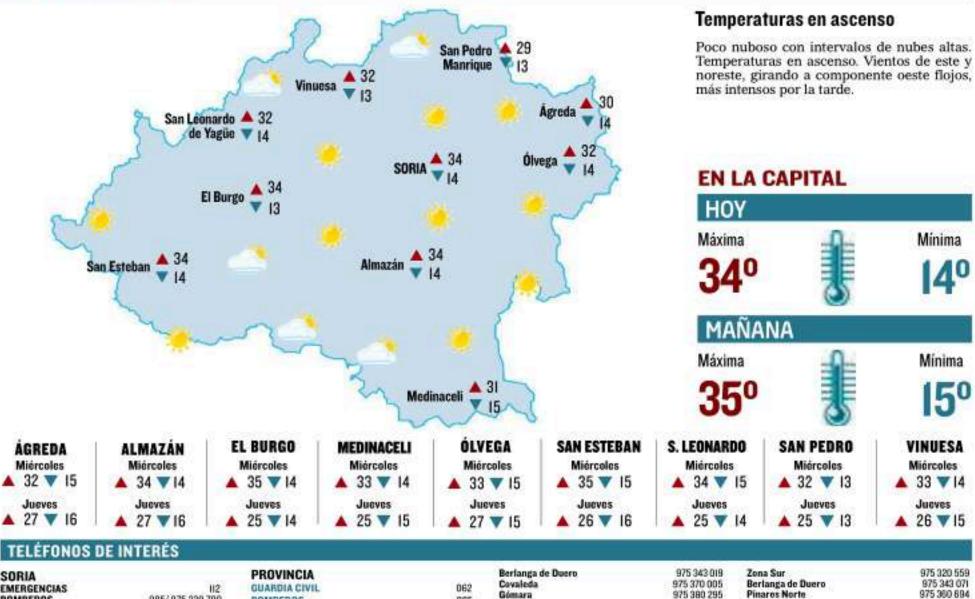

EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL **GUARDIA CIVIL** CRUZ ROJA POLICIA LOCAL IBERDROLA (averias) **AMBULANCIAS** HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

BOMBEROS Almazán El Burgo de Osma San Esteban de Gormaz Agreda Ólvega TELE-RUTA CENTROS DE SALUD Agreda Almazán

Arcos de Jalón

El Burgo de Osma

975 300 96

975 320 30

975 341 211

Gómara Olvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural Texicología SACYL

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL Soria Rural Campo de Gómara Zona de Almazán

Pinares Norte 975 380 295 Zona del Moncayo 976 645 589 Ribera del Duero 975 350 (25 Pinares Sur 975 378 012 975 381 170

975 380 001

975 300 461

Tierras Altas 975 620 430 975 222 450

ASESORAMIENTO A LA MUJER INFORMACIÓN JCYL TRANSPORTES

Estación de autobuses Taxis El Tiempo

975 240 202

975 213 034

906 365 342

975 197 214

975 340 014

# MUSEOS

# MUSED NUMANTINO

Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado.

#### MUSED PALEDNTOLÓGICO Ambrona

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### ERMITA DE SAN BAUDELIO Casillas de Berlanga

Del I/6 al 3I/8: De I0.00 a 14.00 y de I7.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del 1/II al 31/3: De miércoles a sábado de IO.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festives, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.

# CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

# Telf, 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso.

# NUMANCIA

Garray Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.0014.00. Lunes cerrado por descanso.

RADIO TAXI

# Montejo de Tiermes

Telf. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

# Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes

cerrado por descanso.

# MUSEO DIOCESANO

Tell. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los dias previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

# CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 - 15 - 51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

# EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: ID.00-I4.00 y I7.00-20.00. Invierno: sábado, domingo y festivos: 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

# COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y martes cerrado.

# Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo

o en las dependencias municipales.

#### MONASTERIO CISTERCIENSE Santa Maria de Huerta

CASTILLO DE BERLANGA

Telf, 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18. Domingos y festivos: II.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS** ROMANOS

# Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los dias) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA** Villar del Bio

el 3 de septiembre.

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a 14. Tardes; de 17 a 21. El Aula abrirá tedos los días de la semana hasta

#### AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE NUMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 31 de octubre. Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

# MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museas en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos abora para el público en general.

#### M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE AGREDA

Llamar previamente.

#### Durante el verano abierto de miércoles a domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20.

#### **FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-**VILLODRES

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN DUINTANA

Horario: Martes a viernes de IO a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de I2.00 a I4.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN ESTEBAN DE GORMAZ)

Horario: Martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas de 17.00 a 20.00 horas.

Telf. 975(86245, www.pargueromanico.com Camino Molino de los Ojos

#### MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑON DEL RÍO LOBOS

Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

# CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De f de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de IO a I4, y de I6 a I9. Los domingos de 10 a 14. Más información en navalenomicologico.

# CINE Y TV

# CARTELERA

# Y ya sabes, por sabor y calidad... elige Soria, elige Real



|        |                                                                          |       | SESIONES |       |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--|--|
| SALA 1 | - MAXXXINE                                                               | 17.45 | 20.30    | 22.35 |  |  |
| SALA 2 | - PARPADEA DOS VECES                                                     | 18.00 | 20.30    | 22.35 |  |  |
| SALA 3 | - GRU 4. MI VILLANO FAVORITO<br>- ALIEN: ROMULUS                         | 18.00 | 20.15    | 22.35 |  |  |
| SALA 4 | - ODIO EL VERANO                                                         | 18.00 | 20.15    | 22.35 |  |  |
| SALA 5 | - BUFFALO KIDS<br>- DEADPOOL Y LOBEZNO                                   | 18.00 | 20.15    | 22.35 |  |  |
| SALA 6 | - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4<br>- LA TRAMPA                              | 18.00 | 20.15    | 22.35 |  |  |
| SALA 7 | - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)<br>- ROMPER EL CÍRCULO<br>- CUERPO ESCOMBRO | 18.00 | 20.15    | 22.35 |  |  |
| SALA 8 | - ISLA PERDIDA (HAUNTED HEART)<br>- EL CONDE DE MONTECRISTO              | 17.45 | 20.30    |       |  |  |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.

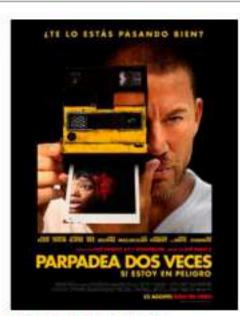

#### PARPADEA DOS VECES

Estados Unidos, 2024, Dirección, Zoe Kravitz, Reparto, Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Christian Slater, Geena Davis y Kyle MacLachlan. Sinopsis. Cuando el multimillonario del sector tecnológico Slater King (Tatum) conoce a la camarera Frida (Ackie) en su gala benéfica, surge una fuerte atracción.



#### **ODIO EL VERANO**

España. 2024. Dirección. Fernando García-Ruiz. Reparto. Julián López, Kira Miró, Jordi Sánchez, María Botto y Roberto Álamo. Sinopsis. Alonso y Marisa, Torres y Fátima y Calatrava y Vicky han reservado una casa aislada en Canarias para pasar las mejores vacaciones de su vida con sus respectivas familias. Lo que no saben es que, por un error de la agencia, han alquilado la misma casa.

# LA 8

06:00 Infocomerciales

07:25 La red de la vida

07:55 Contigo pan y magia

00:45 Me vuelvo al pueblo

09:40 Naturaleza viva

10:30 Acapulco Heat

II:23 La 8 Noticias

II:53 Redifusión La 8 Magazine

13:55 La 8 Noticias

14:30 CyLTV Noticias 15:10 El tiempo

15:30 La 8 Noticias redifusión

16:05 La 8 Magazine

18:05 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

18:40 El tiempo

18:50 Lo mejor de Parques Naturales 19:15 Uepa: Un escenario para amar

20:00 CyLTV Noticias

20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticias

21:30 Redifusión La 8 Magazine

23:30 La 8 Noticias redifusión

00:00 CyLTV Noticias

00:35 Programación local

02:35 Infocomerciales

# **CINES MERCADO**

| Martes, 27 de agosto            | SESIONES<br>17.00 |  |  |
|---------------------------------|-------------------|--|--|
| SALA 1 - NIÉGALO SIEMPRE (VOSE) |                   |  |  |
| - NUESTRO MOMENTO PERFECTO      | 19.00             |  |  |
| - THE SWEET EAST (VOSE)         | 21.1              |  |  |
| SALA 2 - KOATI                  | 17.30             |  |  |
| - SILVER HAZE (VOSE)            | 19.30             |  |  |
| - UN LUGAR COMÚN                | 21.30             |  |  |

| Miércoles, 28 de agosto           | SESIONES |
|-----------------------------------|----------|
| SALA 1 - NIÉGALO SIEMPRE          | 17.00    |
| - NUESTRO MOMENTO PERFECTO (VOSE) | 19.00    |
| -THE SWEET EAST (VOSE)            | 21.15    |
| SALA 2 - KOATI                    | 17.30    |
| - SILVER HAZE                     | 19.30    |
| - UN LUGAR COMÚN                  | 21.30    |
|                                   |          |



# KOATI

Estados Unidos. 2021. Dirección. Rodrigo Perez-Castro. Reparto. Animación - Sofia Vergara, Joe Manganiello, Adriana Barraza. Sinopsis. Koati es una película protagonizada por tres héroes inesperados: Nachi, un coatí de espíritu libre, Xochi, una audaz mariposa monarca, y Pako, una rana hiperactiva. Juntos emprenden una aventura para evitar que Zaina, una malvada serpiente, destruya su hogar.

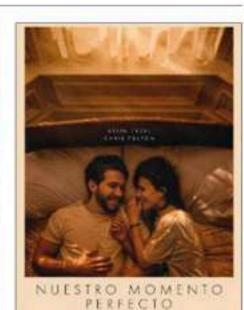

# NUESTRO MOMENTO PERFECTO

Alemania. 2023. Dirección. Aylin Tezel. Reparto Aylin Tezel, Chris Fulton, Rory Fleck-Byrne. Sinopsis. Kira e lan, dejando ambos atrás sus vidas y sus problemas, se encuentran durante un fin de semana de invierno en la isla escocesa de Skye. Su conexión es instantánea y profunda. De regreso a Londres, cada uno intenta seguir con su vida, pero deberán enfrentarse a su pasado antes de volver a encontrarse.

#### CyL 7

07:30 Paseos con encanto.

08:15 Hecho en CyL. 09:00 Encierros de Cuéllar.

10:00 Agro en acción.

10:25 Mundo Natural.

IEOO Todo vale en CyL. 1645 El arcón. Tesoros segovianos en la Campiña

12:40 Clap.

13:05 El correvuela.

13:55 Diagnóstico. Microcirugia

M:30 CyLTV Noticias L Con Pilar Ruiz 15:10 EL tiempo I.

15:25 CyLTV Noticias I (Redifusión), Con lengua

de signos. 15:55 Piedra sobre Piedra.

16:40 Paseos con encanto, Paseos estivales

17:25 Hecho en CyL.

**IB:15** Con la música a todas partes

20:00 CvLTV Noticias 2, Con Maria Núñez

20:40 El tiempo 2. 20:55 Escapate de viaje.

21:45 Me vuelvo al pueblo. Café natural en Villoria.

(Salamanca)

22:45 Cine de verano: Rio azul, 1995 - Larry

00:15 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

00:45 EL tiempo 2.

00:55 Piedra sobre Piedra. Las paredes si

hablan. Pinturas románicas en Castilla y León.

OL40 Galería del Coleccionista.

# CARLOS CUESTA



# DALE VIDA A TU TEJADO

# Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





# HERALDO DIARIO DE SORIA

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2, Soria, 42001. Teléfone: 975 21 20 63. E-mail de Redacción: refaccion@hds-elmando.cs E-mail de Publicidad: publicidad@hds-chosndo.cs

SORIA

Las patatas bravas vuelven a convertirse en protagonistas de la cocina con la celebración del V Concurso Internacional de Patatas Bravas que tendrá lugar en Palencia el próximo 23 de septiembre. Las inscripciones para participar están abiertas hasta el próximo 9 de septiembre. El certamen que corona la mejor versión de la icónica tapa española reunirá a cocineros llegados de distintos rincones del mapa que interpretan y bordan un clásico a base de técnica e ingenio. El objetivo pasar por homenajear a una de las tapas más populares y lanzarse a la búsqueda de su mejor versión a lo largo y ancho del planeta. El certamen se dirige a todos los cocineros en activo, representantes de un establecimiento hostelero dentro y fuera de España. Para optar a participar en la final del concurso, los participantes deben enviar tanto la receta como las fotos del plato a través del formulario de inscripción en palenciabrava.es.

'Una de Bravas' premia la excelencia en la cocina y, al mismo tiempo, se compromete con el medio ambiente. La empresa Omawa, colaboradora del evento, medirá la huella de carbono de la actividad generada a lo largo del campeonato y la organización la compensará con la plantaciónn de arbolado.

Omawa medirá de manera precisa el impacto ambiental de todas las actividades del certamen, desde el transporte y la logística hasta el consumo energético y la gestión de residuos generada. Posteriormente, calculará la huella e implementará un plan integral de compensación de emisiones integrado en el Proyecto de mejora paisajística del entorno, recuperación ambiental de la parcela como hábitat para la fauna y fomento de la biodiversidad' que desarrolla en el municipio palentino de Dueñas.

«Nuestro propósito es mostrar cómo grandes y pequeños eventos pueden reducir su impacto ambiental y al mismo tiempo concienciar al público y a la industria sobre la importancia de actuar frente al cambio climático.», explica el reponsable de Ventas y Marketing de la empresa, Antonio Peláez.

Javier San Segundo, productor ejecutivo de Palencia Brava, entidad organizadora del evento, destacó el compromiso del concurso con la sosteniMENÚ DEL DÍA

El concurso internacional de elaboración de patatas bravas tiene sus inscripaciones abiertas hasta el 9 de septiembre

# 'Una de bravas' busca la mejor receta del mundo



bilidad: «Con la ayuda de Omawa Huella Ecológica, 'Una de Bravas' se convierte en mucho más que un concurso gastronómico; es una muestra de cómo las tradiciones culinarias pueden fusionarse con la innovación y el respeto por el planeta.»

La competición celebrará su gran final el 23 de septiembre en el Hotel Rey Sancho de la localidad castella y leonasa y los cocineros pueden enviar sus propuestas hasta el 9 de ese mismo mes, aunque los primeros treinta inscritos recibirán un lote de productos de La Chinata- y el jurado evaluará cada una de las propuestas.

Un jurado seleccionará las 15 mejores recetas y sus autores competirán en un showcooking que les obligará a cocinar en directo el lunes 23 de septiembre. Un día antes, se celebrará una eliminatoria en la que se elegirán a los tres cocineros de Palencia (capital y provincia) que acudirán a la final por lo que se disputarán el triunfo 18 establecimientos.

Los jueces atenderán a distintas cuestiones para emitir su veredicto: la viabilidad en barra, las características y cualidades de la salsa, la cocción o fritura serán determinantes para encontrar, como objetivo último,

«las que estén más buenas». La creatividad y la presentación tendrán su importancia en sendas menciones al efecto.

'Una de Bravas', que cuenta con el Ayuntamiento de Palencia, la Agencia de Desarrollo Local, la Diputación de Palencia, Alimentos de Palencia y Gastropalencia como patrocinadores institucionales, junto a Mahou, la Denominación de Origen Cigales y Chovi, como principales empresas patrocinadoras, se dirige a todos los cocineros en activo, representantes de un establecimiento hostelero dentro y fuera de España.

#### LOS PREMIOS

El concurso repartirá más de cuatro mil quinientos euros en premios entre efectivo y productos de los patrocinadores. El ganador se llevará 1.500 euros, el segundo, 1.000 euros y el tercer clasificado, 500 euros y los tres recibirán un diploma, obra del internacionalmente reconocido pintor palentino, Antonio Capel. También se entregarán los siguientes galardones: Mención Especial del Jurado, Premio Alimentos de Palencia y Premios a la Innovación y Estética.

Durante estos cuatro años anteriores, la organización ha celebrado y compartido la creatividad, esfuerzo y pasión que han demostrado los finalistas y ganadores en crear nuevos bocados que han convertido a un puñado de patatas en referencias culinarias, aportando nuevas formas, texturas y sabores que conviven con la tradición e innovación. Una experiencia para miles de clientes que han sucumbido ante las delicias de unas auténticas bravas campeonas, y para los hosteleros se ha generado un antes y después, que ha influido en la popularidad y cuenta de resultados de los establecimientos que han triunfado.

#### LA RECETA

Ingredientes. 4 patatas medianas; 2 dientes de ajo; 1/2 cebolla; 1 cucharada de pimentón picante; 1 chorrito de vinagre blanco; 50g de tomate frito; 1/2 cucharada de harina; 100ml de caldo de pollo o jamón; sal y pimienta; aceite de oliva.

Elaboración. Calentamos el aceite y añadimos los ajos y la cebolla picados. Salpimentamos. Echamos el pimentón añadimos el pimentón y el vinagre. Añadimos el tomate frito y la harina. Con todo cocinado añadimos el caldo. Pelamos las patatas y las cortamos en trozos grandes. Las freimos en abundante aceite. Las colocamos en papel absorbente y echamos una pizca de sal. Emplatamos y

HDS



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

Cuota desde 245 €/mes

VOLKSWAGEN T-Cross Advance 1.0 TSI 81kW 110CV 5p.





Madurga Selection C/ Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50

